







## HISTOIRE

DES RECHERCHES

SUR LA

# QUADRATURE DU CERCLE.

IMPRIMERIE DE HUZARD-COURCIER, rue du Jardinet, nº 12.

## HISTOIRE

#### DES RECHERCHES

SUR LA

## QUADRATURE DU CERCLE,

AVEC UNE ADDITION CONCERNANT LES PROBLÈMES DE LA DUPLICATION DU CUBE ET DE LA TRISECTION DE L'ANGLE.

PAR MONTUCLA.

NOUVELLE ÉDITION REVUE ET CORRIGÉE.



## PARIS, BACHELIER PÈRE ET FILS, LIBRAIRES

POUR LES MATHÉMATIQUES,

QUAI DES AUGUSTINS, Nº 55.

numm

1831

epitalisa de la Principali.

# HARRANDO DO SALES

THE PROPERTY AND THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF T

PAR MONTULLA

Property and angular source, against

TOWNS AND STREET OF THE STREET



PARIS

ACHTA DER PERCE ET TILS, LEBERTUS

Stra arrivation and tides

17015

513.9+ 516, 204 M76hx Math

## AVERTISSEMENT

#### DE L'ÉDITEUR.

Lorsque la première édition de cet ouvrage parut (en 1754), quelques affaires pressantes et qui obligeaient l'auteur à des absences fréquentes, ne lui ayant permis que de jeter un coup d'œil sur les premières feuilles, à mesure qu'elles s'imprimaient, il s'y glissa un assez grand nombre de fautes, qui n'étaient pas toutes dans l'errata que précédait la phrase ci-dessus.

On s'est appliqué à les corriger avec soin dans cette nouvelle édition; on a cru devoir aussi changer quelques mots pour rendre le style plus clair dans certains endroits, ou en faire disparaître quelques négligences. On a mis au bas des pages un petit nombre de notes indiquées par des chiffres, ce qui les distingue

14 Mrida

332.1

de celles de l'auteur, qui portent de petites lettres. On a rejeté à la fin du livre, sous le titre d'Additions, celles des notes de l'éditeur qui avaient quelque étendue.

L.c.

## TABLE DES MATIÈRES.

Préface de l'auteur. . . . . . . . . . . . page 1

#### CHAPITRE PREMIER.

En quoi consiste la quadrature du cercle; diverses manières de la considérer; quel degré d'utilité on doit lui assigner.

I. Ce qu'on entend par quarrer une figure, p. 21. II. Ce que c'est que la quadrature du cercle, et quels sont les moyens que la Géométrie permet d'employer pour y parvenir, 22. III. Ce qu'on appelle quadrature absolue, 23. IV. Raisons pour lesquelles le cercle, malgré sa simplicité apparente, peut n'être pas quarrable, quoique d'autres courbes le soient, 24. V. Ce que c'est qu'approximation ou quadrature approchée, 25. VI. A quoi tient la quadrature du cercle, 26. VII. Questions qui la donneraient, si l'on pouvait les résoudre sans la supposer elle-même, 27. VIII. Distinction de deux espèces de quadratures, l'une définie, l'autre indéfinie. Leur explication et leur degré de difficulté, ibid. IX. Quelle est l'utilité de la quadrature du cercle, 28. X. Si le problème des longitudes en dépend; s'il y a quelque récompense promise à ceux qui la trouveront; s'il est vrai qu'elle a toujours été l'objet des vœux et des travaux des géomètres. Réponse à ces questions, 30. XI. Nécessité des approximations de la grandeur du cercle, 32.

#### CHAPITRE II.

Tentatives et travaux des anciens pour la mesure du cercle.

I. Antiquité des recherches des géomètres sur la quadrature du cercle, 33. II. Anaxagore y travaille dans sa prison, ibid. III. Trait d'Aristophane sur la quadrature du cercle et l'astronome Meton, 34. IV. Hippocrate de Chio tente le problème, et trouve sa lunule absolument quarrable. Additions diverses que les géomètres ont faites à sa découverte, en note, 37. V. Fausse quadrature qu'on lui attribue, et son apologie, 38. VI. Sur les géomètres Bryson et Antiphon. Erreur grossière du premier. Justification du dernier, 41. VII. Mesure approchée du cercle, donnée par Archimède, 45. VIII. Exposition de ses principes, 47. IX. Réponse à une objection faite contre son calcul. Adresse d'Archimède pour la prévenir, et dans le choix de ses nombres, 48. X. Autres approximateurs anciens, 51. XI. Réflexion sur la propriété de la tangente de la spirale, 54. XII. Raisonnement qui fait voir qu'on ne doit rien en attendre, non plus que des diverses courbes de la même nature, 55.

#### CHAPITRE III.

Progrès des recherches sur la quadrature du cercle parmi les géomètres modernes, jusqu'à l'invention des nouveaux calculs.

I. Regiomontanus réfute les quadratures prétendues du cardinal de Cusa, et trouve une mesure du cercle un peu plus approchée que celle d'Archimède, 57. II. Pierre Metius donne son approximation célèbre; son avantage, 58. III. Viète exprime le cercle par une suite infinie de termes, et calcule une approximation en onze chiffres, 59. IV. Adrianus Romanus la pousse à seize, et Ludolph à trentesix, 61. V. Idée du travail immense de Ludolph. Snellius trouve des moyens pour approcher à moins de frais de la mesure du cercle. Ses propositions fondamentales. Facilité qui en résulte pour déterminer des limites très rapprochées du cercle. Il vérifie le rapport de Ludolph. Expression qu'il donne pour les cordes des arcs continuellement soudoubles. Grandeurs de polygones inscrits et circonscrits qu'il en tire. Leur usage pour vérifier les quadratures prétendues, 63. VI. Addition que fait Huygens aux découvertes de Snellius. Diverses opérations géométriques qu'il propose pour trouver la grandeur approchée des arcs ou des espaces circulaires. Note qui en contient quelques autres, 70.

VII. Idée d'un ouvrage particulier de Huygens, qui a quelque trait à la quadrature du cercle, 76. VIII. Histoire des efforts de Grégoire de Saint-Vincent pour y parvenir. Exposition de sa quadrature. Contestation qu'elle occasione. Elle est réfutée par Descartes, Huygens et le père Léotaud, 79. IX. Autre querelle élevée entre Gregory et Huygens, sur une démonstration que donnait le premier, de l'impossibilité de la quadrature du cercle. Raisons de Gregory. Ses propositions sur les limites des secteurs circulaires, elliptiques et hyperboliques, 95. X. Motifs de pencher pour l'impossibilité de la quadrature définie du cercle. Démonstration de celle de la quadrature indéfinie, 107.

#### CHAPITRE IV.

Des découvertes faites sur la mesure du cercle, à l'aide des nouveaux calculs, où l'on esquisse par occasion l'histoire de la naissance du calcul intégral.

I. C'est aux calculs modernes qu'on doit les plus grandes lumières sur ce sujet, 111. II. Objet de l'arithmétique de l'infini. Découvertes de Wallis, et jusqu'où il les pousse, 112. III. Il est arrêté à la mesure du cercle, et imagine les interpolations. Idée

et exemple de cette méthode, 115. IV. Il exprime la grandeur du cercle par une suite infinie de nombres, 118. V. Il regarde la quadrature définie comme impossible, et sur quel fondement. Nouveaux motifs de se le persuader, 120. VI. Autre expression de la grandeur du cercle, donnée par Brouncker, en fraction d'une forme particulière, 122. VII. Usage qu'a fait dans la suite Euler des fractions de cette espèce, 124. VIII. Développement de la manière dont Newton, travaillant d'après les idées de Wallis, trouve la première suite générale pour le cercle, 126. IX. Autres moyens qui se présentent ensuite à lui, 131. X. Il les communique à Barrow, à Collins, de même que presque tout le calcul moderne, les quadratures et rectifications des courbes, la méthode des suites, etc. Diverses expressions qu'il donne des arcs et des segmens circulaires, 132. XI. Jacques Gregory devine le principe de Newton, et ajoute à ses découvertes. Suite qu'il avait trouvée précédemment pour le cercle. Il donne celle de l'arc par la tangente et plusieurs autres. Éloge de ce géomètre. Justice que lui rend Newton, 137. XII. Leibnitz trouve de son côté la même suite. On le défend contre l'accusation de plagiat que lui ont intentée quelques Anglais, 140. XIII. La même suite trouvée par de Lagny. Autre motif d'apologie pour Leibnutz, 142. XIV. Diverses expressions particulières de la grandeur du cercle ou de ses parties, 144. XV. Utilité évidente de ces suites quand elles convergent sensiblement, 145. XVI. Manière de les employer commodément pour en tirer des approximations en grands nombres. Exemple de cette méthode, 147. XVII. Avantages de la suite par la tangente, et la manière de s'en servir, 152. XVIII. Emploi qu'en ont fait quelques géomètres modernes, comme Sharp, Machin, de Lagny. Approximation en soixante-treize chiffres donnée par le premier, poussée à cent un par le second et à cent vingt-huit par le dernier, 155. XIX. Défauts qu'ont assez souvent les suites, et en particulier celle de l'arc par la tangente, 157. XX. Moyen par lequel Euler remédie à celui de l'irrationalité, 158. XXI. Manière dont il obvie au peu de convergence de la suite qui exprime l'arc de 45° par la tangente, avec un exemple. Formule de Simpson aussi éclaircie par un exemple, 161. XXII. Utilité des suites pour en tirer, dans la pratique, des expressions d'un calcul simple et cependant assez exact. Exemples qu'on en donne d'après Newton, Leibnitz, etc. Moyen de l'auteur pour trouver, par approximation, la somme d'une suite, 166. XXIII. Exposition de la méthode de quarrer les courbes par la connaissance d'un petit nombre d'ordonnées équidistantes, et son application au cercle. Essai de commentaire sur la méthode différentielle de Nesvion, 176. XXIV. Autre méthode donnée par Simpson, appliquée au cercle, 190. XXV. Précis d'un écrit de Jean Bernoulli sur la mesure du cercle, 194.

#### CHAPITRE V.

Histoire des quadrateurs les plus célèbres.

I. Motifs qui nous ont déterminé à parler de quelques-uns de ceux qui se sont singularisés par leurs erreurs sur la quadrature du cercle, 198. II. Histoire de quelques quadrateurs anciens, 200. III. Les siècles d'ignorance fournissent un grand nombre de géomètres de cette espèce, qu'on ne s'est pas mis en peine de tirer de l'obscurité, 201. IV. Le cardinal de Cusa réfuté par Regiomontanus, 202. V. Oronce Finée annonce la quadrature du cercle, la duplication du cube, la trisection de l'angle, etc. Il est réfuté par Buteon, Nonius. En quoi consistait son erreur, 203. VI. Simon Van-Eyk (Duchesne) donne occasion à Métius de trouver son célèbre rapport, 205. VII. Joseph Scaliger se met sur les rangs, et traite Archimède et les géomètres avec hauteur. Viete, Adrianus Romanus et Clavius le réfutent; ce dernier surtout le tourne en ridicule, et s'en attire de grosses injures, ibid. VIII. Quelques quadrateurs des plus célèbres, tirés de la foule nombreuse qu'ils composent. Longomontanus, Jean-Raptiste Porta, Hobbes, Delaleu, Olivier de Serres, Mallemant de Messange, Mathulon et sa punition, Basselin, 207. IX. Précis des découvertes singulières de quelques quadrateurs vivans. Clerget, Liger. Principes admirables de ce dernier, 212.

#### CHAPITRE VI.

- Addition, contenant l'histoire de quelques autres problèmes fameux en Géométrie, comme ceux de la duplication du cube ou des deux moyennes proportionnelles et de la trisection de l'angle.
- I. Raisons qui nous ont engagé à joindre ici l'histoire des problèmes des deux moyennes proportionnelles continues, on de la duplication du cube et de la trisection de l'angle, 216. II. En quoi consiste le premier de ces problèmes, et d'où il dépend, 217. III. Histoire qu'en font quelques écrivains anciens. Autre histoire rapportée par Ératosthènes, 219. IV. Solution mécanique proposée par Platon, 221. V. Autre donnée par Archytas, 223. VI. Ménechme résout le problème de deux manières différentes par les sections coniques. Exposition de ses solutions, et remarques à leur sujet, 224. VII. Eudoxe le résont par des courbes particulières qu'il imagine à ce sujet, mais qui ne nous sont pas parvenues, 228. VIII. Idée de la solution d'Ératosthènes, 229.

IX. Solutions d'Apollonius, de Philon et de Héron, 230. X. Celle de Nicomède par la conchoïde, approuvée par Newton, et regardée comme préférable à celles qui emploient les sections coniques, 232. XI. Manière dont Pappus résout le problème; ce qui donne lieu à l'invention de la cissoïde de Dioclès. Solution de Sporus peu différente de celle de Pappus et de Dioclès, 236. XII. Sur la trisection de l'angle; problèmes auxquels on voit d'abord qu'elle se réduit. Premières manières dont les anciens les résolurent par l'hyperbole et la conchoïde, 240. XIII. Autre manière dont les anciens appliquèrent l'hyperbole à cette question, 243. XIV. Sur la quadratrice et la spirale, 244. XV. Indication générale de diverses solutions que les géomètres modernes ont données de ces deux problèmes, 246. XVI. Démonstration de l'impossibilité de les résoudre par la Géométrie élémentaire, 248. XVII. Solutions que Descartes en a données par la parabole, perfectionnées et généralisées par Sluse, 250. XVIII. Constructions très simples qu'en donne Newton, 261. XIX. Sur les auteurs de quelques solutions prétendues de ce problème par la Géométrie élémentaire, 263.

ADDITIONS à la page 38, sur les lunules d'Hippocrate de Chio, p. 265.

- Additions à la page 58, sur quelques approximations numériques dont l'auteur n'a point parlé, 269.
- à la page 77. Constructions approximatives, 271.
- à la page 110, sur l'impossibilité de la quadrature du cercle, 277.
- à la page 161. Développement en série par la méthode de Machin, rapport à 140 et à 154 décimales, 279.
- à la page 168. Calcul omis par l'auteur, 284.
- à la page 223, sur les solutions du problème des deux moyennes proportionnelles, par Platon et Eratosthènes; vers de ce dernier et sa solution, 285.

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

### Fautes à corriger.

Page 67, ligne 14, c'est AF qui est le côté du dodécagone, AG est celui du polygone de 24 côtés.

85, lignes 15, 16, 18, 20, 21, les lettres g, h, i, k, l, o, p doivent être marquées d'un accent.

191, ligne 2 en remontant,  $\frac{1}{3}$  QH (HI+4QR)+GF, lisez  $\frac{1}{3}$  QH (HI+4QR+GF)

230, 21, GIF, lisez GMF

232, 6, après une ligne droite, ajoutez ab

## **PRÉFACE**

#### DE L'AUTEUR.

Il est dans les sciences certaines recherches qu'on pourrait à juste titre appeler les écueils de l'esprit humain. Parmi celles à qui mille efforts inutiles ont acquis ce nom, la quadrature du cercle est des plus célèbres; ce n'est pas, on se hâte de le dire, que la Géométrie ne présente des questions plus utiles, plus intéressantes, et, à certains égards, plus difficiles; mais trop relevées pour ceux qui n'ont pas fait de grands progrès dans cette science, elles ne sont guère connues que du petit nombre de ceux qui se sont rendu familières les nouvelles méthodes et les découvertes que nous devons au dernier siècle (1).

A l'égard de la quadrature du cercle, il s'en

<sup>(1)</sup> Ceci était écrit en 1754.

faut beaucoup que sa célébrité soit renfermée dans des bornes si étroites. Plus fameuse et de bien plus grande importance aux yeux de ceux à qui la Géométrie n'est connue que de nom, ou qui y sont à peine initiés, qu'auprès des géomètres habiles ou intelligens, elle ne cesse d'exciter des efforts infructueux; aucun problème n'a été tenté à plus de reprises, avec des forces plus inégales et plus disproportionnées à sa difficulté. La plupart de ceux qui se livrent à cette recherche ont à peine une idée claire de la question et des moyens qui y conduisent, et qui sont les seuls qu'admet l'esprit géométrique; c'est cependant de là que partent ces fréquens et pompeux programmes, qui annoncent au public cette découverte brillante et inespérée, qui félicitent leur siècle de voir enfin éclore ce chef-d'œuvre de l'intelligence humaine. La classe la plus élémentaire de la Géométrie est depuis long-temps tellement en possession de fournir seule ces heureux OEdipes, que s'annoncer aujourd'hui comme étant en possession, ou occupé à la recherche de ce problème, c'est élever contre soi le préjugé le plus légitime d'ignorance ou de faiblesse d'esprit.

Malgré l'étendue que semblent acquérir de

plus en plus les connaissances mathématiques, il est si peu de personnes, hors les mathématiciens de profession, qui conçoivent avec netteté ce dont il s'agit dans la quadrature du cercle, que nous avons jugé à propos de l'expliquer avant que d'aller plus loin. Nous avons eu aussi en vue cette classe de lecteurs à qui la multitude des livres, ou le temps que leur enlèvent leurs occupations, ne permet guère d'aller au-delà d'une préface, et qui désirent néanmoins d'acquérir quelque connaissance en tout genre. On a tâché de rendre celle-ci instructive pour eux; ce qu'on va dire servira à leur faire concevoir distinctement la nature du problème, et à les mettre en état d'apprécier avec justesse de raison ceux qui en annoncent la solution.

L'objet principal et primitif de la Géométrie est de mesurer les différentes espèces d'étendues que l'esprit considère; mais mesurer n'est autre chose que comparer une certaine étendue à une autre plus simple, et dont on a une idée plus claire et plus distincte. Partant de ce principe, les géomètres ont pris la ligne droite pour la mesure à laquelle ils rapporteraient toutes les longueurs; le quarré pour celle à laquelle ils rappelleraient les surfaces

quelconques; le cube enfin pour celle des solides. Ainsi rectifier une courbe, quarrer une surface, cuber un solide, ne sont autre chose que déterminer leur grandeur, les mesurer. Quarrer un cercle n'est donc pas, comme l'imagine un vulgaire ignorant, faire un cercle quarré, ce qui est absurde; ou, comme semblent le croire certaines gens, faire un quarré d'un cercle; mais mesurer le cercle, le comparer à une figure rectiligne, comme au quarré de son diamètre, et connaître son rapport précis avec ce quarré; ou enfin, parce que l'un dépend de l'autre, déterminer le rapport de la circonférence avec le diamètre (1). Lorsqu'on dit un rapport précis, on entend parler de cette exactitude qui est la vérité même, de cette exactitude avec laquelle le triangle est la moitié d'un parallélogramme de même base et même hauteur, et une parabole ses deux tiers. Quant aux mesures qui ne s'écartent que de très peu de la vérité, quelque insensible que soit cet écart, elles satisfont, il est vrai, à la pratique, parce que celle-ci ne peut jamais donner que des à peu près; mais l'esprit géo-

<sup>(1)</sup> On peut dire aussi qu'il s'agit de construire un quarré dont la superficie soit égale à celle du cercle.

métrique ressent toujours une sorte de peine d'y être réduit, et il s'efforce de la secouer jusqu'à ce qu'il y soit parvenu, ou qu'il ait démontré l'impossibilité de le faire. On chercha sans doute long-temps le rapport numérique de la diagonale du quarré avec son côté, et quelques ignorans le cherchent encore, ou poussent l'imbécillité jusqu'à l'assigner. Les vrais géomètres ont cessé leurs poursuites depuisqu'ils sont en état de démontrer que cela est impossible. Il est fort probable que la quadrature du cercle doit être mise dans une classe semblable; il y a déjà plusieurs siècles que les habiles géomètres l'ont abandonnée, comme un sujet qui n'est propre qu'à les épuiser en efforts inutiles; ils se sont bornés à perfectionner de plus en plus les moyens d'en approcher. En effet, au défaut d'une exactitude parfaite, ce qu'ils pouvaient lui substituer de mieux était un à peu près indéfiniment voisin. A cet égard, la Géométrie semble n'avoir rien à désirer. Archinède démontrait autrefois que la circonférence était plus grande que le triple et les 10/71 du diamètre, et moindre que le triple et les 10, ou le septième du même diamètre. La différence de ces deux termes n'est qu'un 497°; ainsi, il est évident qu'elle n'est qu'environ le 1500° de la circonférence, et qu'en supposant, ce qui approche de la vérité, que cette circonférence est voisine du milieu entre les deux polygones, l'erreur sera à peine d'un 5000°.

Mais les modernes, peu satisfaits de cette approximation, quoique commode dans la pratique et dans certains cas, l'ont considérablement perfectionnée. On sait aujourd'hui que le diamètre étant 1,00000, la circonférence est plus grande que 3,14150, et moindre que 3,14160. Désire-t-on une exactitude plus grande, on fait voir que, supposant ce diamètre de 1,00000 00000, la circonférence surpasse 3,14159 26535, et qu'elle est surpassée par 3,14159 26536. L'erreur est déjà ici moindre que 1 000000 0000° du diamètre; elle est cependant encore énorme et grossière, en comparaison de celle que le géomètre peut prévenir; l'imagination se refuse a en concevoir la petitesse, je dirai presque infinie. Si l'on emploie le rapport donné par M. de Lagny, cette erreur sera une moindre partie du diamètre, que l'unité d'un nombre composé de cent-vingt-six chiffres. En supposant les étoiles fixes si éloignées du soleil, que la parallaxe de l'orbite terrestre ne soit que d'une

seconde, c'est-à-dire supposant un cercle dont le rayon fût au moins de 4 950 000 000 demidiamètres de la terre, on ne se tromperait pas de l'épaisseur d'un cheveu sur cette immense circonférence (1). Mais que dis-je? le rapport donné par Ludolph Van Ceulen, rapport composé seulement de trente-cinq chiffres, est déjà plus que suffisant pour prévenir cette erreur. Néanmoins, quelle disproportion de l'exactitude de l'un avec celle de l'autre! Les plus communes notions de l'Arithmétique suffisent pour en donner une idée.

Si l'histoire des efforts que le problème de la quadrature du cercle a occasionés, n'était que celle des pygmées en Géométrie qui l'ont entrepris, elle mériterait bien peu la curiosité des lecteurs; mais les tentatives des géomètres anciens et modernes, pour qui cette recherche a été quelquefois le motif d'autres découvertes très intéressantes, ou qui, désespérant d'atteindre précisément au but, se sont bornés à en approcher de plus en plus, à l'aide de certaines méthodes fort ingénieuses; ces tenta-

<sup>(1)</sup> Le demi-diamètre de la terre est de 1633 lieues de 2000 toises ou 6366 kilomètres.

tives, dis-je, nous présentent des traits dignes d'attention: ce sont proprement les seules dont il sera question ici. Le temps m'est trop précieux pour avoir donné un seul instant à déterrer quelque ridicule auteur de quadrature; si j'ai parlé de quelques-uns d'eux dans un chapitre à part, c'est uniquement de ceux qui se sont présentés à moi dans le cours d'autres recherches.

Quelque peu dignes que soient ces hommes singuliers d'occuper le loisir d'un écrivain judicieux, je ne puis résister à l'envie d'en tracer un portrait, qui sera avoué de tous ceux qui ont eu occasion de traiter avec eux.

Trois sortes de personnes travaillent à quarrer le cercle avec une pleine confiance en leurs succès. Je comprends dans la première classe ces gens qui, sans avoir la moindre connaissance de la Géométrie, ni des moyens qu'elle emploie dans ses recherches, s'engagent dans celle de la quadrature, sans savoir presque en quoi consiste l'état de la question. On les voit proposer, avec une assurance qui excite la pitié, de grossiers mécanismes, incapables même, quand on les admettrait, de conduire à des à peu près de quelque exactitude. Celui-ci entoure le cercle d'un fil délié, et pense avoir par ce moyen la circonférence avec la dernière précision. Il y en a qui, après cette belle opération, partagent ce fil en quatre parties égales, pour faire d'une d'elles le côté d'un quarré qu'ils prétendent égal au cercle. Ils ignorent cette vérité, que la Géométrie démontrait presque encore au berceau, savoir, que, de toutes les figures d'égal contour, le cercle est celle qui renferme le plus d'étendue. On en trouvera qui proposeront de faire rouler un cercle sur un plan bien uni, ou d'en peser un, formé d'une matière bien égale et uniformément épaisse, contre un quarré de même matière; et j'ai vu souvent de ces gens, dont toute la Géométrie consistait à mener mécaniquement une perpendiculaire ou une parallèle, faire, après bien des mystères, l'ouverture de quelqu'un de ces ridicules moyens de quarrer le cercle, et insulter ensuite, par un souris moqueur, aux géomètres qui n'avaient pas su les imaginer.

Il y a d'autres chercheurs de quadrature qui, un peu plus instruits dans la Géométrie, semblent ne s'en servir que pour s'égarer dans un labyrinthe de paralogismes. Les premiers dont j'ai parlé, gens du moins peu incommodes, se contentent avec une espèce de satisfaction philosophique d'être en possession du secret; mais ceux de la seconde classe ne manquent guère de fatiguer les géomètres, et surtout les académies, par leur importunité à solliciter l'examen et le jugement de leur prétendue découverte; ils la portent de tribunal en tribunal, c'est-à-dire d'académie en académie; de celles de la province, car elles ont souvent des quadratures à examiner en premier ressort, à celle de la capitale. Ils se plaignent avec amertume d'une espèce de déni de justice, quand on refuse de les écouter, et ils manquent rarement de récuser leurs juges, ou de les prendre à partie s'ils en sont condamnés (1). Vainement viendra-t-on quelquefois à bout de leur montrer la faiblesse de leurs raisonnemens: bientôt l'édifice est réparé; bientôt engagé dans un dédale aussi tortueux que le premier, notre pauvre quadrateur vient de nouveau harceler son juge: heureux celui-ci, quand il peut promptement l'obliger à le récuser et à le citer devant le public, en lui

<sup>(1)</sup> En 1778, un quadrateur fit assigner l'Académie des Sciences devant un tribunal de justice : celui du Châtelet de Paris.

dévoilant sa découverte. Une espèce de fatalité semble avoir ordonné que tous ceux qui se persuadent une fois d'être en possession de la quadrature du cercle, vivront et mourront dans cette persuasion intime. C'est une manie qui, pire que celle du héros de la Manche, ne les quitte pas même dans leurs derniers momens; il n'en est aucun qui manque d'en appeler au jugement d'une postérité plus équitable, à moins que, de mauvaise humeur contre leur siècle, ils n'aiment mieux s'en venger en cachant leur secret. « Ingrats contemporains, » siècle barbare! s'écriait un d'eux dans ses » derniers instans, je voulais vous enseigner » la plus belle découverte qui ait jamais été » faite, je voulais vous désabuser des erreurs » grossières dont vous portez le joug! vous » m'avez rebuté: hé bien, je sortirai de ce » monde sans l'éclairer. » Effectivement, il mourut sans faire part de son précieux secret, et les géomètres n'ont pas eu la complaisance de le regretter.

Il y a une troisième espèce de quadrateurs, plus singuliers encore, mais moins incommodes, en ce que leur manière de penser a bientôt terminé l'examen de leur découverte. Ce sont ces esprits d'une trempe, ce me semble, inconnue aux siècles passés, qui savent se jouer des principes les plus évidens de la Géométrie, qui ont le courage de heurter de front les axiomes du sens commun. M. Liger, je ne le nomme que parce qu'il s'est nommé si souvent dans les Mercures et ailleurs; M. Liger vous dira, avec une grande assurance, que le tout n'est pas plus grand que la partie; que la racine quarrée de 288 est exactement la même que celle de 289; que 50 a la même racine que 49, etc. Il fera plus, il entreprendra de vous le prouver par un mécanisme à peine capable d'en imposer à l'artisan grossier qui le pratique. Il établit enfin une Géométrie toute nouvelle sur les débris de l'ancienne. Prétendre désabuser des esprits de cette espèce, c'est vouloir perdre son temps: quand on est venu à un pareil excès de rêverie, on a perdu le droit d'être frappé de l'évidence.

J'ai souvent remarqué avec surprise combien peu ceux qui se livrent à rechercher la quadrature du cercle, ou qui croient la posséder, sont instruits de ce que les géomètres ont trouvé sur ce sujet; à peine connaissent-ils les plus simples approximations; et, à coup sûr, la manière dont on y est parvenu leur est absolument inconnue; car il est métaphysiquement impossible que, les connaissant, on se fasse illusion: aussi leur ignorance à cet égard est extrême; j'en appelle au témoignage intérieur des quadrateurs, sans doute en grand nombre, qui liront ceci.

Cette remarque m'a porté à croire qu'un moyen peut-être efficace de diminuer le nombre de ceux qui s'adonnent à cette recherche, était de rassembler, sous un même point de vue, les découvertes réelles de la Géométrie sur ce problème fameux. Il est, en effet, à présumer que, si les vérités qu'on a exposées plus haut et plusieurs autres qu'on développe dans le cours de cet ouvrage, étaient plus universellement connues, on verrait moins de ces malheureuses victimes d'une entreprise mal réfléchie. A la vérité, j'espère peu de ceux qui ont déjà résolu le problème; la plupart sont dans la disposition prochaine de nier les vérités les mieux établies, dès que la contradicdiction les y conduira. Le coup est porté, et l'on peut leur appliquer ce vers d'Horace,

Et tribus Anticyris caput insanabile...

(Ars poet., v. 300.)

Mais je ne doute point que cette histoire ne

soit propre à préserver du même travers ceux qui n'ont point encore l'esprit préoccupé. Elle pourra aussi servir à rendre le repos à quelques personnes de bonne foi, qui, privées des moyens de s'informer de ce qu'on a déjà fait, s'épuisent en efforts inutiles. Les gens sensés à qui la Géométrie est peu connue, pourront prendre ici une connaissance exacte de la question, et porter un jugement sain et équitable sur les prétentions de ceux dont la vaine confiance pourrait peut-être leur en imposer. Pour écarter enfin cette foule de quadrateurs qui obsèdent les académies, ne pourrait-on pas les obliger à s'instruire ici, comme par un préliminaire, des vérités recues, de l'aveu unanime des géomètres, sur la grandeur du cercle? Les réduisant par ce moyen ou à les contester ou à les admettre, ils seront, dans le premier cas, indignes d'être écoutés; et, dans le second, la conviction intime de leur erreur sera peut-être bien prochaine : je dis peutêtre, car je n'oserais l'assurer : l'ignorant, de même que l'homme de mauvaise foi, sait se ménager mille ressources que tout autre n'aurait jamais imaginées.

J'ai enfin pensé que cette suite de découvertes sur la mesure du cercle, rassemblées sous le même point de vue, pouvait former un spectacle propre à flatter la curiosité des géomètres. Plusieurs d'entre elles méritent l'attention des plus habiles, comme tenant de près au développement et à la perfection que la Géométrie a reçue dans le dernier siècle. C'est ce que l'on verra clairement dans le chapitre IV, où j'expose les inventions successives de Wallis, Brouncker, Newton; inventions toutes liées ensemble et aboutissant au calcul intégral et à plusieurs autres méthodes analytiques de grande importance.

L'utilité qui paraît devoir résulter d'un ouvrage de cette nature, et l'agrément qu'il présente pour ceux qui sont un peu curieux de connaître les pas de l'esprit humain, avaient, ce semble, frappé avant moi un analyste habile (M. de Lagny): le Commercium philosophicum et mathematicum, (a) entre Leibnitz et Bernoulli, nous apprend qu'il l'avait projeté. Ce géomètre, le fléau des quadrateurs de son temps, était en état de remplir parfaitement cet objet, et j'ai été surpris de voir que M. Leibnitz, dans le même recueil de lettres, semble se défier de

<sup>(4)</sup> Pages 300, 302, IIe vol.

sa capacité, et craindre qu'il ne donnât qu'un ouvrage imparfait, à moins qu'il ne le lui communiquât ou à M. Bernoulli. J'ai recherché quelle pouvait être la cause d'une défiance si mal fondée, et je pense l'avoir trouvée. Leibnitz craignait apparemment que M. de Lagny n'ajoutât trop de foi à ce qu'il appelait les calomnies des Anglais, au sujet de ses découvertes dans les nouveaux calculs, dont l'une est la quadrature du cercle exprimée par une suite infinie de nombres: découverte dont il fut pendant long-temps fort jaloux, et que les Anglais l'ont accusé d'avoir empruntée de Gregory. D'un autre côté, M. de Lagny, quoique connaissant les calculs de l'infini, fut toujours un de ceux qui négligèrent avec affectation d'en faire usage; et peut-être, à cet égard, était-il à craindre en effet qu'il ne leur rendît pas toute la justice qui leur était due. Je saisis cette occasion de justifier un autre académicien encore vivant, qu'on voit traité dans le même endroit avec autant d'injustice (1). Celui-ci méritait encore moins d'être enve-

<sup>(1)</sup> C'est Nicole: il était né en 1683 et mourut en 1758.

loppé dans ce jugement précipité, qui n'avait aucun fondement, si ce n'est que l'un et l'autre de ces académiciens n'étaient point connus de Leibnitz. Mais comment le dernier l'aurait-il été, puisqu'il ne faisait alors que d'entrer dans la carrière de la Géométrie? Les savans mémoires qu'il a donnés bientôt après dans les recueils de l'Académie, et qui prouvent qu'il était dès lors également versé dans l'une et l'autre analyse, auraient non-seulement calmé les craintes de Leibnitz, mais lui auraient attiré son estime.

Je n'ai rien dit, dans le cours de cet Ouvrage, de l'auteur de l'étrange prospectus et de quelques autres pièces de la même nature, qui nous annoncèrent l'été passé la quadrature du cercle. Par égard pour son nom et ses autres qualités qui le rendent estimable à ceux qui le connaissent, en même temps qu'ils le plaignent de sa manière de penser, qui n'a peut-être jamais eu d'exemple, je voulais me taire sur la singularité de ses prétentions, malgré le bruit qu'elles faisaient dans le monde. J'espérais que quelques amis ou versés, ou du moins plus instruits dans la Géométrie, le remettraient sur la voie de la vérité; mais la publication de sa prétendue quadrature, dans un

petit in-4° magnifiquement orné de cartouches, vient de m'apprendre qu'apparemment on y a travaillé sans succès; et j'ai cru ne pouvoir me dispenser d'en porter le jugement qu'elle mérite. Les siècles à venir croiraientils, si ce monument ne le leur attestait, qu'on ait pu avancer des propositions aussi absurdes, aussi directement contraires à la saine raison, que celles sur lesquelles cet auteur appuie sa prétendue découverte, et qu'il substitue aux axiomes jusqu'ici reçus de l'aveu de tous les hommes? Deux figures ne sont plus égales quand elles se touchent dans tous leurs points, dans toute leur étendue; il suffit, suivant M. de Causans, qu'elles se touchent dans quelques points, c'est-à-dire dans ceux où elles peuvent se toucher. De là, suit aussi ce nouveau principe, digne rejeton d'un axiome de cette espèce, que la partie est égale au tout. Que dis-je? que dans chaque tout on peut assigner plusieurs parties qui lui soient égales. Aussi le quarré est, dit-il, précisément égal au cercle qu'il renferme, et même celui-ci à une autre figure dont les angles saillans s'appuient seulement sur sa circonférence. L'auteur enfin détermine la figure de la terre, les longitudes. la déclinaison de l'aiguille aimantée, sur des

raisons qui n'en seraient ni plus ni moins valables, quand la terre serait de forme cubique ou pyramidale. Je me couvrirais de ridicule auprès des lecteurs sensés, si j'entreprenais d'opposer les moindres raisonnemens à ces prétentions. Il n'est personne, faisant usage de sa raison, qui ne soit persuadé que les vérités métaphysiques contestées par M. de C. sont plus certaines qu'il ne l'est que jamais son prospectus singulier ait vu le jour, qu'il y ait eu des souscriptions ouvertes pour parier contre lui, et qu'il ait publié sa quadrature. Pour tout autre enfin que lui-même, elles sont plus incontestables que son existence propre.

Au reste, il est bien facile de reconnaître la cause de l'erreur de M. de C.: elle a sa source dans la méprise où il donne sur la simple définition de l'angle et sur ce qui le constitue. La surface renfermée entre ses côtés, la longueur de ces côtés n'entrent pour rien dans la grandeur d'un angle, et cette grandeur ne sert à rien pour déterminer la surface qu'il renferme avec une troisième ligne qui le borne. M. de C. suppose néanmoins le contraire, et en fait le fondement de sa quadrature. C'est en savoir encore trop peu en Géomé—

trie, pour prétendre redresser les idées des géomètres (1).

<sup>(1)</sup> Les choses ne sont pas changées depuis la publication de l'ouvrage de *Montucla*. Sans cesse de nouveaux quadrateurs assiégent les corps savans, avec des paralogismes plus ou moins grossiers, mais qu'ils soutiennent toujours avec un entêtement et une jactance invincibles.

## HISTOIRE

DE LA

# QUADRATURE DU CERCLE.

## CHAPITRE PREMIER.

En quoi consiste la quadrature du cercle; diverses manières de la considérer; quel degré d'utilité on doit lui assigner.

I.

Quarrer le cercle, ou, pour s'énoncer plus généralement, une figure quelconque, c'est assigner l'étendue précise qu'elle renferme. Une raison fort naturelle a donné lieu à cette manière de parler. Le quarré est, de toutes les figures, la plus simple, la plus aisée à mesurer, une seule de ses dimensions étant connue. Cela fit penser aux géomètres qu'ils ne pouvaient donner une idée plus distincte de la grandeur d'une surface quelconque, qu'en déterminant le quarré qui l'égalerait; de là,

mesurer une figure, quarrer une figure, devinrent et sont encore des termes synonymes en Géométrie.

II.

Il s'agit donc, dans la quadrature du cercle, de trouver l'étendue du cercle, comme, dans la Géométrie élémentaire, on trouve celle d'un triangle ou d'une figure rectiligne; je veux dire, avec cette exactitude et cette précision qui sont la vérité même. Cette comparaison me servira encore à faire sentir quelle est la nature des voies que la Géométrie admet seules pour y parvenir. Il serait ridicule de mesurer, le dirai-je, avec un compas, ou un fil, ou de telle autre manière mécanique qu'on voudra, la hauteur d'un triangle, lorsque ses côtés donnés, ou telles autres conditions du problème, suffisent pour déterminer cette hauteur : c'est au raisonnement seul à le faire. Il en doit être de même dans la question présente : il y a un rapport entre l'étendue du cercle et celle du quarré de son diamètre, entre la longueur de ce diamètre et la circonférence, il y a, dis-je, un rapport déterminé et lié avec les propriétés du cercle : on ne doit donc employer, pour parvenir à sa connaissance, que le raisonnement et le calcul fondés sur ces propriétés. Toute voie mécanique est interdite; l'esprit géométrique s'en indigne et la rejette, non par une fausse délicatesse, mais parce que, quelque perfection qu'on lui supposât, aucune d'elles n'est capable de conduire à la même exactitude que le raisonnement. Je demande pardon aux géomètres d'entrer dans ce détail; mais je les prie en même temps de faire attention que, quelque élémentaire qu'il soit, il n'est encore que trop de personnes à qui il peut être utile, et qui, sans cet avis, seraient capables de tenter ces moyens réprouvés par la Géométrie.

#### III.

On appelle quadrature absolue celle que je viens de décrire, et par laquelle on a exactement et précisément la grandeur d'une figure. On quarre ainsi la parabole et plusieurs autres figures curvilignes; on fait plus, on connaît aussi avec cette exactitude l'étendue d'un grand nombre de segmens de surfaces courbes, soit sphériques, cylindriques, coniques, etc. Je ne nomme ici que les plus connues; mais il y en a un plus grand nombre encore que l'on désespère de connaître jamais dans cette per-

fection; et parmi celles qui résistent ainsi à tous les efforts de la Géométrie, le cercle se présente le premier.

#### IV.

On s'étonnera, sans doute, que ce qui est si facile dans les figures rectilignes devienne tout à coup si difficile dès le premier pas que l'on fait vers les figures courbes; la surprise augmentera même en faisant attention qu'un grand nombre de figures, en apparence moins simples que le cercle, sont cependant susceptibles de quadrature absolue. Je vais tâcher d'en donner une raison : ne serait-elle point que cette simplicité attribuée au cercle n'est qu'imaginaire, et nullement celle de la nature? Sur quel motif, en effet, regardonsnous le cercle comme plus simple que les autres figures? Nous y sommes déterminés par l'uniformité de son contour, par l'égalité constante des lignes tirées de son centre à sa circonférence, égalité qui facilite beaucoup sa description. Mais ces avantages s'évanouissent aux yeux du géomètre qui analyse les propriétés de cette figure; il n'y voit qu'une espèce particulière d'ellipse, dans laquelle l'égalité accidentelle de deux lignes a rendu

égales toutes celles qui s'étendent de son centre à sa circonférence. Du reste, cette égalité n'influe en rien sur les rapports de ses ordonnées aux abscisses, sur celui des polygones inscrits et circonscrits qui le limitent. Les courbes où ces rapports sont plus simples, comme la parabole, quoique moins régulières à nos yeux, sont absolument quarrables : le cercle où il est plus compliqué sera probablement toujours rebelle à la Géométrie.

#### $\mathbf{V}$ .

Lorsque les courbes ne sont pas susceptibles de quadrature absolue, les géomètres se bornent à substituer à la vérité, un à peu près qui n'en diffère qu'insensiblement. C'est là, ce qu'on appelle quadrature approchée; expédient, il est vrai, toujours employé avec regret, mais néanmoins fort souvent nécessaire: il a fallu y recourir pour le cercle, et peutêtre la Géométrie y a plus gagné que si l'on eût bientôt trouvé sa quadrature absolue. L'impossibilité d'y parvenir a d'autant mieux fait éclater la sagacité et l'esprit de ressource des habiles géomètres; elle a été le motif d'une foule d'inventions qu'ils ont imaginées pour atteindre le but ou pour en approcher. On en

trouvera des exemples remarquables dans la suite de cette Histoire.

## VI.

La nature du cercle établit une telle liaison entre la mesure de son aire et la longueur de sa circonférence, que l'une étant connue, l'autre l'est aussi nécessairement. On aura donc également la solution du problème, soit qu'on détermine immédiatement quelque espace rectiligne égal au cercle, soit qu'on trouve une ligne égale à sa circonférence. Avant Archimède, inventeur de ce rapport, on tentait le premier moyen; depuis lui, jusqu'à la nouvelle Géométrie, les efforts des géomètres s'étaient principalement tournés vers la dimension de la circonférence : il est aujourd'hui libre de choisir l'une ou l'autre de ces deux voies; les nouveaux calculs s'y prêtent également. Mais, il faut bien le remarquer, cet avantage est particulier au cercle; c'est peutêtre la seule figure courbe dont la rectification et la quadrature tiennent de si près l'une à l'autre (1).

<sup>(1)</sup> En général, la détermination d'une ligne droite égale à l'arc quelconque d'une courbe, est ce qu'on ap-

#### VII.

On sait encore que la détermination du centre de gravité d'un arc ou d'une portion quelconque de cercle, la tangente de la spirale et de plusieurs autres courbes, la terminaison de la quadratrice, donneraient la quadrature du cercle; mais tous ces problèmes en dépendent eux-mêmes, comme je le fais voir ailleurs, si intimement, que de quelque manière qu'on les envisage, c'est toujours elle qui se présente la première. Ils ne sauraient jamais servir de moyens pour y parvenir.

#### VIII.

Les géomètres distinguent deux manières de quarrer les courbes, bien inégales en perfection; ils nomment l'une définie, et l'autre indéfinie. En appliquant ceci à l'objet présent, la quadrature définie du cercle serait la mesure de son aire, ou entière, ou seulement de

pelle sa rectification. Descartes croyait que la proportion entre les droites et les courbes ne pouvait être connue par les hommes (Géométrie, édit. de 1637, p. 340; et Jacobi Bernoulli Opera, t. II, p. 680); mais, peu après sa mort, on découvrit une infinité de courbes rectifiables.

quelque segment déterminé, comme CDBP, ou APB (fig. 1), les lignes CP, ou PA, ou AE ayant, au rayon, une certaine raison déterminée. Si quelque méthode donnait en général la quadrature d'un segment quelconque, quel que fût le rapport de CP, ou PA, ou AE, avec le rayon, on aurait la quadrature indéfinie du cercle. Ce serait peu faire, on ose le dire, pour la Géométrie que de trouver la première. Pour résoudre le problème dans toute son étendue, il faudrait assigner la dernière; et il y a encore loin de l'une à l'autre; car pour passer de la quadrature définie du cercle à celle de ses parties quelconques, il resterait à résoudre ce problème, plus difficile que le premier: trouver la raison de deux arcs dont on connaîtrait les sinus ou les tangentes, etc. Pour le dire, en un mot, la quadrature indéfinie du cercle et de ses parties est autant au-dessus de celle qui occupe infructueusement les vulgaires quadrateurs, que celle-ci est au-dessus de la mesure des surfaces rectilignes.

## IX.

Il est à propos de discuter, avant d'aller plus loin, quel est le degré d'utilité de la quadrature du cercle, soit absolue, soit appro-

chée. Quant à la première, nous pensons, avec M. de Maupertuis (a), que la Géométrie présente aujourd'hui quantité de recherches plus intéressantes. La quadrature définie du cercle ne serait presque d'aucune utilité: les travaux des habiles géomètres, dont j'exposerai bientôt les découvertes, ont fait connaître son rapport avec les figures rectilignes assez exactement pour n'avoir presque rien à désirer; et j'ai rendu sensible, par un exemple frappant (p. 6), la prodigieuse exactitude à laquelle il est aisé d'atteindre. Il y aurait quelque avantage, i'en conviens, dans la quadrature indéfinie, ou autrement l'intégration absolue de quelquesunes de ces formules,  $dx \sqrt{aa - xx}$ , ou  $dx \sqrt{2 ax - xx}$ , ou  $\frac{adx}{\sqrt{aa - xx}}$ , ou, etc.

Mais, je le remarque encore, c'est moins à cause du cercle que les analystes le désire-raient, que parce qu'on aurait par là la mesure absolue d'une infinité d'autres courbes qui dépendent d'expressions de cette forme. Comme il est non-seulement probable, mais bien démontré (voyez le chap. III, §§ X et XI), qu'on n'y parviendra jamais; on regarde

<sup>(</sup>e) Lettre sur le progrès des sciences.

comme résolu tout problème qui conduit légitimement à la quadrature du cercle ou de l'hyperbole; et il l'est en effet, même dans la pratique, puisque l'on a des méthodes assez simples pour trouver, avec une exactitude presque indéfinie, la grandeur d'un arc ou d'un segment circulaire quelconque. Que manque-t-il donc aux arts, à la Géométrie même, dans l'absence de la quadrature absolue du cercle? rien du tout. Une détermination probablement enveloppée dans des rapports très compliqués, serait une stérile connaissance pour l'esprit humain; on aurait plus d'obligation, je le dis avec confiance, à celui qui réduirait la rectification de l'ellipse et de l'hyperbole aux quadratures de ces deux courbes.

## X.

Je ne remarque presque qu'à regret, et comme un trait de simplicité, la croyance où sont la plupart des chercheurs de la quadrature du cercle, que les souverains, s'intéressant aux travaux des géomètres, ont promis une récompense considérable à celui qui y réussirait. D'autres, aussi simples, ou même plus simples encore, se sont imaginé que le problème des longitudes en dépendait. Ajoutons à ces pré-

tentions celle que les plus grands géomètres ont recherché ou recherchent la quadrature du cercle, comme si ce problème était l'objet unique et le but de toute la Géométrie. Ce sont là trois points sur lesquels ces bonnes gens ne manquent guère d'insister beaucoup (a): il faut les en désabuser. Il n'y a aucune récompense promise ou à espérer pour celui qui quarrera le cercle. Il est ridicule de prétendre que les longitudes en dépendent. La raison de la circonférence au diamètre n'entre pour rien dans aucun problème de navigation: et si quelqu'un la supposait, comme c'est un problème de pure pratique, il serait plus que suffisamment résolu par quelqu'une des plus simples approximations du cercle : celle de Métius, par exemple, qui diffère de la vérité de moins d'un 1000000°, et dont l'erreur sur toute la circonférence de la terre ne va pas à 21 toises (1). Il y a aussi peu de réalité dans les prétendues recherches des grands géomètres sur la quadrature du cercle : nous en avons assez dit, dans l'article précédent, pour

<sup>(</sup>a) Voyez le sieur Basselin, dans sa Quadrature.

<sup>(1)</sup> La circonférence du méridien étant de 40 000 000 de mètres, la 1 000 000 est seulement de 40 mètres.

faire connaître qu'ils ont eu des vues plus générales en la recherchant. C'est en avoir d'excessivement bornées en Géométrie, que de n'y voir rien de plus intéressant que cette question. Je reviens à mon sujet.

#### XI.

Quant à la quadrature approchée du cercle et des figures courbes, il est évident, pour qui connaît l'objet de la Géométrie, qu'elle devient nécessaire dès qu'on suppose la mesure absolue impossible, ou encore inconnue. Mille problèmes, soit dans les Mathématiques pures, soit dans les sciences physico-mathématiques, ramènent sans cesse à cette mesure. Il n'en faut pas davantage pour justifier les géomètres de leurs peines à se procurer des approximations si peu différentes de la vérité, qu'elles puissent en tenir lieu dans tous les cas. S'ils ont quelquefois passé les bornes de cette nécessité, on le leur pardonnera quand on aura fait attention que c'est à cette curiosité, en apparence inutile, quoique souvent justifiée par les plus heureuses découvertes, que toutes les sciences doivent leur avancement.

## CHAPITRE II.

Tentatives et travaux des anciens pour la mesure du cercle.

I.

Il est dans l'ordre des progrès de l'esprit humain que la mesure du cercle se soit fait désirer bientôt après qu'on eut trouvé celle des figures rectilignes. Ces objets de la Géométrie naissante arrêtèrent peu les premiers qui la cultivèrent; et, à en juger par d'autres découvertes faites dès le temps de Thalès et de Pythagore, ou peu après eux, ils furent bientôt au-dessus de ces faibles objets de spéculation. On peut donc conjecturer que les premiers efforts pour mesurer le cercle ont une date presque aussi ancienne que la naissance de la Géométrie chez les Grecs.

#### II.

On ne peut douter du moins que près d'un siècle et demi après cette époque, le problème ne commençat à occuper les géomètres. Plu-

tarque (a) nous en fournit une preuve, en nous apprenant que le philosophe Anaxagore (b) s'en occupa dans sa prison, qu'il y composa même un ouvrage à son sujet. Nous ignorons au reste entièrement quelles furent ses prétentions, s'il crut avoir réussi, ou s'il informait seulement les géomètres des difficultés qui s'étaient présentées à lui dans sa recherche. Cette dernière opinion est plus probable, si nous faisons attention aux éloges que lui donnait Platon (c) sur sa grande habileté en Géométrie.

#### III.

Quoi qu'il en soit, bientôt après cette tentative le problème de la quadrature du cercle devint très célèbre. Il l'était dès le temps de Socrate, et sortant des écoles des philosophes il avait déjà excité la curiosité du vulgaire. Aristophane en saisissait l'occasion pour plai-

<sup>(</sup>a) Traité de exilio.

<sup>(</sup>b) Anaxagore de Clazomène, le quatrième chef de la secte ionienne, vivait vers l'an 480 avant Jésus-Christ. Il fut contemporain de Périclès, qui lui sauva la vie, ayant été accusé d'impiété, pour avoir pensé que les astres étaient matériels.

<sup>(</sup>e) Proclus, Comm. in Eucl., p. 38.

santer dans sa comédie des Oiseaux : « Je vais. fait-il dire à un géomètre qu'il introduit sur la scène . la règle et l'équerre en main, vous quarrer le cercle. » Le peuple d'Athènes avait probablement le même penchant que le vulgaire d'aujourd'hui, à donner à ces paroles un sens absurde, et le poète s'en prévalait pour l'exciter à rire. La note d'un scholiaste grec, qui sur cet endroit remarque savamment qu'il est impossible qu'un cercle soit quarré, confirme le sens que je donne à ces paroles. Il est bien plus naturel que de penser qu'Aristophane eût en vue les fausses solutions des mauvais géomètres, et leurs erreurs déjà multipliées sur ce sujet; cela ne serait bon qu'auprès d'un peuple de mathématiciens (1).

Au reste, je remarque sur cet endroit d'Aristophane une particularité qui me paraît peu connue, quoiqu'elle n'ait pas échappé à ses

<sup>(1)</sup> Montucla se donne ici une peine inutile pour établir un sens qui est tout-à-fait explicite dans Aristophane; le personnage ne dit point quarrer le cercle; mais faire un cercle quarré. La première expression serait peut-être trop savante, mais non pas ridicule (voy. plus haut, p. 4); tandis que la seconde, dont les termes sont contradictoires, motive un peu la remarque du scholiaste. C'est ainsi que le passage se trouve dans

commentateurs, c'est que ce comique jouait dans cette scène le fameux Méton, auteur du Cycle lunaire (a). Le nom qu'il donne à ce personnage, et les discours qu'il lui fait tenir, ne laissent aucun lieu d'en douter : car l'autre interlocuteur lui demandant « qui il est, » le géomètre lui répond : « Je suis Méton, cet homme bien connu des gens de la campagne et de toute la Grèce. » Ces particularités conviennent parfaitement à Méton l'astronome, à cause de son invention reçue avec tant d'applaudissemens, et des sortes de calendriers que les astronomes publiaient déjà, et qui étaient principalement à l'usage des navigateurs et de ceux qui cultivaient la terre. Plusieurs autres discours ridicules concernant l'Astronomie, que tient Méton dans cette scène, donnent un nouveau poids à ce qu'on vient de dire. Cet endroit d'Aristophane peut encore avoir trait

les meilleures traductions, soit latines, soit françaises, et notamment dans l'édition d'Aristophane donnée par Brunck en 1781, tome II de la version latine, p. 127, lig. dern. Le texte grec (tome II, p. 198, vers 1005), y est bien conforme. Voyez enfin la 2º édit. complète du Théâtre des Grecs, par le P. Brumoy, tome XIV, p. 62 et 176.)

<sup>(</sup>a) Environ 430 ans avant Jésus-Christ.

à une circonstance de la vie de Méton, savoir, à la folie simulée par laquelle il sut habilement s'exempter d'aller à l'expédition de Sicile, si funeste pour tous ceux qui y eurent part. Méton, ou manquant de courage, ou prévoyant la mauvaise issue qu'elle aurait, contresit l'insensé, comme autresois Ulysse pour ne point aller à la guerre de Troye, et probablement il dut la vie à cette adresse (1).

## IV.

Ces plaisanteries d'un comique qui n'épargnait pas les hommes même les plus respectables, témoin le sage Socrate, n'empêchèrent pas Hippocrate de Chio, géomètre célèbre, et environ du même temps, de tenter le problème. La Géométrie y gagna une découverte remarquable, du moins pour ce temps-là. Quoique personne n'ait encore pu réussir à quarrer le cercle entier, Hippocrate trouva la quadrature d'une de ses parties; c'est ce que nous appelons aujourd'hui la lunule ou les lunules d'Hippocrate, à cause de leur

<sup>(1)</sup> Ce trait de Méton est rapporté par Plutarque, dans la Vie d'Alcibiade. (Voyez la trad. d'Amyot, § XXXI.)

figure semblable à celle d'un croissant. Cette découverte est aujourd'hui si connue, même de ceux qui ne se sont jamais élevés au-dessus de la Géométrie élémentaire, que je puis me dispenser de l'expliquer; je le fais d'autant plus volontiers, que je me ménage par là un peu plus d'étendue pour des choses plus intéressantes (1).

#### V.

Rien n'était plus propre à entretenir une espérance flatteuse de la quadrature du cercle que cette découverte. Hippocrate s'y livra en effet, et elle le conduisit à un malheureux naufrage, si nous prenons à la rigueur ce que disent Aristote et Eudemus l'historien, de la Géométrie ancienne, cité par Simplicius. Tel était le raisonnement d'Hippocrate, suivant ces auteurs. Il inscrivait à un demi-cercle A (fig. 2) un demi-hexagone, et sur chacun des côtés il décrivait les demi-cercles B, C, D, puis un

<sup>(1)</sup> Comme cette proposition est plus curieuse qu'utile, elle a disparu de la plupart des élémens; j'ai donc cru devoir la donner dans une des Additions que j'ai placées à la fin de l'ouvrage, et où l'on trouvera quelques supplémens dont cet article et les suivans pourraient avoir besoin.

quatrième E, à part. Après quoi il raisonnait ainsi : ces quatre demi-cercles, disait-il, sont égaux au plus grand A<sup>(t)</sup>; ôtant donc ce qu'ils ont de commun, savoir les trois segmens b, c, d, on aura les trois lunules B, C, D, et le demi-cercle E égaux à l'hexagone A. Qu'on ôte donc, continuait-il, de cet espace rectiligne la valeur de ces trois lunules, le restant sera égal au demi-cercle E.

Le faible de ce raisonnement est si aisé à sentir, que, malgré l'autorité des historiens que j'ai cités, je ne puis me persuader qu'Hippocrate en ait été séduit : en effet, il est visible que ces lunules ne sont point celles dont il avait précédemment donné la quadrature. Comment accorder une inattention si grossière avec la sagacité que d'autres découvertes lui supposent? Toujours porté à juger favorablement de ceux qui ont bien mérité des sciences, je crois qu'il faut donner quelque autre sens à cela. Hippocrate ne voulait-il point proposer un moyen qu'il jugeait propre à conduire quelque jour à la quadrature du cercle? Il avait quarré une espèce de lunule, il pouvait

<sup>(1)</sup> Puisque le diamètre de celui-ci est double du diamètre des autres.

espérer que quelque autre, plus heureux, quarrerait un jour une de celles qui entraient dans son raisonnement. Dans ce cas, voilà, disait-il, la quadrature du cercle trouvée. C'est ainsi qu'il transformait le problème de la duplication du cube en un autre, savoir, en celui de l'invention des deux moyennes proportionnelles. Au reste, j'abandonne ce géomètre à son mauvais sort, dans l'esprit de ceux qui croiront devoir déférer davantage aux témoignages d'Aristote, d'Eudemus et d'Eutocius, qu'à mes réflexions. Je remarque seulement que les services réels qu'il rendit à la Géométrie de son temps, doivent effacer de son nom la tache que cette erreur y laisserait imprimée, s'il n'était connu que par elle (a).

<sup>(</sup>a) Quoique la découverte de la lunule d'Hippocrate soit des plus élémentaires, plusieurs géomètres modernes de la première classe semblent s'être plu à l'illustrer par diverses additions ingénieuses. M. de Tchirnausen a annoncé (Act. de Leipsic, 1687, p. 524), que, tirant une ligne quelconque du centre C (fig. 3), l'espace courbe AID était encore absolument quarrable, et qu'il était égal au triangle rectiligne ACH, déterminé par le pied de la perpendiculaire DH à AB. La même chose à peu près a été rencontrée par M. Jean Perks, qui égale à cet espace le triangle ADF, ce qui est plus aisé

#### VI.

Nous devons à Aristote la mémoire de deux géomètres qui prétendirent contribuer de

à apercevoir. (Trans. phil., 1600, p. 411, et Act. de Leipsic, 1700, p. 306.) Voici la démonstration de l'une et de l'autre. L'arc AI qui mesure l'angle ACI qui est à son centre, est semblable (1) à la moitié de l'arc AD qui mesure le même angle, parce qu'il est à la circonférence du cercle dont BDA est portion; donc le segment entier dont AFI est la moitié, est semblable au segment AD, et, par conséquent, ils sont entre eux comme les quarrés des rayons de leurs cercles, c'est-à-dire comme 2 à 1. Le demi-segment AFI est donc égal à AD, et le triangle rectiligne ADF est égal à l'espace curviligne triangulaire ADI. A présent, le triangle ACH est à ACB, comme AH à AB, ou le quarré de AD au quarré de AB; mais c'est encore là la raison du triangle ADF à ACB, à cause qu'ils sont semblables, l'angle ADF étant toujours demi-droit, puisqu'il est appuyé sur le quart de cercle AC, qui se formerait de la continuation du demi-cercle BDA. Le triangle ADF est donc égal à ACH, et par conséquent l'espace curviligne ADI est égal à l'un ou à l'autre. MM. Grégori, Wallis et Caswel (Act. de Leipsic, lieux cités) ont trouvé divers autres espaces absolument quarrables dans la lunule conjuguée, c'est-à-dire celle qui se formerait par les mêmes circonférences continuées. M. de l'Hospital a

<sup>(1)</sup> C'est-à-dire du même nombre de degrés,

leurs lumières à la découverte de la quadrature du cercle : mais, quoique ce philosophe

donné (Mém. de l'Acad., 1701, p. 17) une méthode pour retrancher tant qu'on voudra d'espaces absolument quarrables, compris entre deux parallèles, comme GK, soit dans l'ancienne lunule d'Hippocrate, soit dans celle qui se fait du demi-cercle AEB, et des deux quarts de cercle rentrans, comme BlgC, AfC.

Avant tous ces géomètres, M. Viète avait imaginé une manière beaucoup plus générale de trouver des lunules absolument quarrables, dont celle d'Hippocrate n'est qu'un cas particulier (Vietæ Opera, p. 375); car, si l'on a un arc de cercle comme ABCDE (fig. 4), tel qu'étant divisé en un certain nombre de parties, comme ici en 4 (ou plus généralement m), le quarré de AE soit à celui de la corde d'une des portions, dans la raison de 4 à 1 (ou de m à 1), il est visible que, faisant l'arc sur AE semblable à ceux des segmens AB, BC, etc., l'espace circulaire courbe ABCDEFA sera égal au polygone rectiligne ABCDEA, ce qui est assez évident pour m'éviter la peine de le démontrer. Or, toutes les fois que m ne surpassera pas 3, on pourra trouver un pareil arc par la Géométrie plane; mais le problème sera solide ou plus que solide, quand m sera un nombre plus grand. Tout cela se trouve et se démontre aisément à l'aide de la théorie des sections angulaires, ou des relations des cordes des arcs multiples ou sousmultiples. (V. L'Hospital, Sections coniques, p. 415.) On trouve dans les Mém. de l'Acad. de Berlin,

les désapprouve également, ce serait faire tort à l'un d'eux que de les ranger dans la même

1748 (p. 482), un mémoire de M. Cramer, où, après avoir réfuté l'opinion de M. Heinius, qui avait prétendu qu'Hippocrate de Chio était le même qu'OEnipide de Chio (Mém. de l'Acad. de Berlin, 1746, p. 410), autre géomètre et astronome pythagoricien, il ajoute quelques découvertes nouvelles sur cette fameuse lunule. Mais il serait long de les expliquer ici, et cette note, où j'ai encore bien des choses à dire, en deviendrait d'une prolixité excessive.

L'invention d'Hippocrate de Chio n'est qu'un exemple particulier d'un espace circulaire absolument quarrable; on peut en trouver une infinité d'autres, et divers géomètres en ont donné des exemples. On a un ouvrage de M. Arthus de Lionne, évêque de Gap, intitulé Curvilineorum amænior contemplatio, où ce prélat géomètre a donné un grand nombre de pareils espaces : ce que j'ai dit plus haut des additions de MM. Tchirnausen et Perks à la lunule d'Hippocrate, ne lui avait pas échappé. M. Varignon en a donné un nouvel exemple dans les Mémoires de l'Académie, de 1703 (p. 21); il y fait voir que, si l'on a deux cercles concentriques et un secteur ACB (fig. 5), et qu'on prenne l'arc DF à DE, comme CA2 - CD2; CD2, l'espace EDFAB est égal au triangle rectiligne CFA; car le secteur CFD est au secteur CDE comme FD: DE, conséquemment comme CA2 — CD2 à CD2, par la construction. Or, cette dernière raison est encore celle de la

classe (1). Bryson raisonnait bien mal pour un géomètre, si c'en était un, lorsqu'il prétendait que le cercle était moyen proportionnel entre le quarré inscrit et le circonscrit. Il était aisé de voir dès lors que ce moyen proportionnel était seulement l'octogone; car, en général, deux polygones semblables étant inscrits et circonscrits au cercle, le moyen proportionnel entre eux deux est l'inscrit qui a le double de côtés.

Il y a plus de justesse dans la prétention du géomètre Antiphon: celui-ci regardait le cercle comme un polygone d'une infinité de côtés;

portion circulaire EBAD au secteur DEC; le secteur CFD est donc égal à EBAD, et ajoutant de part et d'autre FAD, on a EDFAB == au triangle ACF. Un jeune géomètre, le frère de M. Clairaut, de l'Académie des Sciences, âgé de quatorze ans, donna, en 1730, un petit ouvrage très ingénieux sur ces espaces circulaires absolument quarrables, dont il a trouvé un grand nombre au-delà de ceux qui étaient déjà connus. On a quelque chose de semblable de M. Saulmon (Mém. de l'Acad., 1713, Hist., p. 59); mais je ne m'arrête pas davantage à ces curiosités géométriques, afin d'abréger. Ceux qui en seraient plus amateurs qu'elles ne méritent ordinairement peuvent consulter les livres et les endroits cités.

<sup>(1)</sup> Voyez, à la fin du livre, Addition à la page 38.

c'est du moins ce qu'il est naturel de conjecturer d'après ce qu'il disait, que l'arc, diminuant de plus en plus, se confondait enfin avec sa corde. Mais cette idée fut mal accueillie des anciens; le temps n'était pas encore venu où l'on oserait, qu'on me permette ce terme, envisager de face l'infini. Au surplus, c'était une idée stérile dans ce temps-là. Comment déterminer la raison d'un polygone inscrit au dernier de cette suite infinie, qui se confond enfin avec le cercle? Viète l'a fait, à la vérité, parmi nous, par le moyen d'une suite infinie de termes, mais sans beaucoup d'avantage pour la mesure du cercle. (Vietæ Opera, p. 400.) On en parlera quand il en sera temps.

## VII.

On aura quelque lieu de s'étonner que, malgré les recherches de tant de géomètres pour quarrer le cercle, on ait été jusqu'au temps d'*Archimède* (a) sans en connaître, du moins à peu près la grandeur (1), j'entends dire

<sup>(4)</sup> Archimède fleurissait vers le milieu du troisième siècle avant Jésus-Christ, et fut tué, fort âgé, à la prise de Syracuse, l'an 212 avant l'ère chrétienne.

<sup>(1)</sup> Cela n'est pas probable; mais l'injuste mépris

avec quelque exactitude suffisante pour la pratique. Le géomètre de Syracuse, quoique entièrement livré à la théorie la plus sublime, sentit, ce me semble, le premier, l'utilité de cette connaissance; ses découvertes sur un grand nombre de corps et de surfaces, qui le ramenaient continuellement à la mesure du cercle, tournèrent nécessairement ses vues de ce côté: laissant donc la recherche de la quadrature absolue, qu'il jugea très difficile, peutêtre impossible, il se borna à en approcher d'assez près, et il rendit par là un service considérable aux arts. Nous devons à ces sages vues le livre de Dimensione circuli, livre où il démontre ces deux vérités d'un usage si journalier: l'une, que le cercle et tout secteur de cercle est égal au triangle rectangle formé de sa circonférence pour base, et du rayon pour hauteur; l'autre, que la circonférence du cercle est moindre que 3 fois et les 10 du diamètre, mais qu'elle est plus grande que 3 fois et les = 10 de ce même diamètre; d'où il suit que la cir-

que Platon et son école avaient pour tout ce qui était sensible et applicable, n'a laissé venir jusqu'à nous aucun des procédés de calcul et de Géométrie usités dans le commerce et les arts de construction.

conférence diffère peu de la première de ces limites, et qu'elle est, à peu de chose près, égale à 3 fois et ½ du diamètre, ou qu'elle lui est à très peu près, comme 22 à 7; et le cercle au quarré du diamètre, comme 11 à 14. La pratique des arts, que l'on servira toujours utilement quand, à une exactitude médiocre, on alliera une grande facilité, a adopté ce rapport, le plus exact de tous ceux qu'on puisse donner en aussi peu de chiffres. Archimède, comme nous en assure son commentateur Eutocius (a), se proposa ce seul objet; sans cela, il lui aurait été facile d'atteindre par sa méthode à une plus grande précision; mais celle-ci est suffisante dans les cas les plus ordinaires, et il n'y a plus que les derniers des artisans qui l'ignorent, ou qui négligent de s'en servir.

## VIII.

Tout le monde, du moins le monde géomètre, sait de quelle manière Archimède parvint à cette approximation; mais il ne sera peut-être pas inutile de l'exposer pour ceux qui, peu versés dans la Géométrie, n'en au-

<sup>(</sup>a) Comm. in librum de Dim. circuli.

raient pas une idée distincte. Il est clair, par les plus communes notions, que la circonférence du cercle est moindre que le polygone circonscrit, et plus grande que l'inscrit. Archimède inscrivit donc et circonscrivit au cercle deux polygones de 96 côtés chacun, et calcula, par les propriétés du cercle, la longueur de leur contour : or, ce calcul lui montra que le contour du polygone inscrit était plus grand que 3 du diamètre, et que celui du circonscrit était moindre que 3 10, ou 3 1 du diamètre. Il est donc nécessaire d'en conclure que la circonférence qui est elle-même plus grande que le contour du polygone inscrit, surpasse, à plus forte raison, 3 fois le diamètre, plus ses in, et que la même circonférence, qui est moindre que le contour du polygone circonscrit, est moindre que 3 fois le diamètre avec -.

## IX.

Plusieurs personnes intéressées à se faire illusion pour maintenir quelque prétendue quadrature, ont cherché à éluder cette démonstration : elles ont objecté, avec une sorte de consiance capable d'en imposer, que l'impossibilité d'extraire exactement les racines de plusieurs quarrés qui entrent dans le calcul d'Archimède, a dû nécessairement l'entraîner dans quelques légères erreurs, et que ces erreurs, accumulées dans une longue suite d'opérations, ont pu lui faire prendre un nombre trop grand pour le polygone inscrit, ou un trop petit pour le circonscrit, suivant que ces racines auraient été prises par excès ou par défaut. L'objection est raisonnable; mais cependant elle ne prouve rien de plus, sinon que ceux qui l'élèvent ne se sont pas donné la peine de consulter l'écrit d'Archimède. En effet, ce géomètre avait trop de sagacité pour ne pas la prévenir, et la manière dont il fait son calcul ne lui laisse aucun lieu; car il ne prend point la valeur approchée du côté du polygone pour sa valeur exacte. Mais s'agit-il, par exemple, du côté du polygone inscrit, son raisonnement et son calcul sont arrangés de manière que, prenant les racines par défaut, cette erreur, qu'on ne peut éviter, lui produit nécessairement un nombre moindre que le véritable, pour la grandeur du côté du polygone inscrit. Ce nombre, multiplié par celui des côtés du polygone, est 6336, le diamètre étant 2017 1 : il conclut donc bien légitimement que le polygone inscrit est plus grand que 6336. Or, comme cette raison est certainement plus grande que celle de 3  $\frac{10}{71}$  à 1, il est évident que la circonférence du cercle est au diamètre en une raison plus grande que celle de 3  $\frac{10}{71}$  à 1, ou qu'elle est plus grande que 3 fois le diamètre et  $\frac{10}{71}$ . Un artifice semblable fait conclure à Archimède que le contour du polygone circonscrit est moindre que 14688, le diamètre étant  $4673\frac{1}{2}$ ; d'où il conclut que la circonférence est moindre que 3 fois le diamètre et  $\frac{10}{70}$ . On peut s'assurer de tout ceci dans le Commentaire d'Eutocius, qui, sentant toute l'importance de ce procédé ingénieux, l'a développé avec soin. La conséquence d'Archimède est inébranlable.

M. de Lagny a remarqué dans le calcul d'Archimède une nouvelle finesse que personne n'y avait aperçue avant lui. Le géomètre grec suppose que le rayon est à la tangente de 30°, comme 265 à 153; ces deux lignes sont d'ailleurs comme  $\sqrt{3}$ : 1, de sorte qu'il est évident qu'Archimède extrayant la racine de 3, l'a déterminée prochainement égale à  $\frac{265}{153}$ . Or, cette valeur est précisément une de celles qu'une analyse assez fine fait rencontrer en cherchant les fractions rationnelles les plus simples en

même temps, et les plus approchantes de la racine cherchée; car <sup>265</sup>/<sub>153</sub> équivalent en fractions décimales à 1,732026 etc., qui ne s'écartent de la vraie racine de 3, savoir 1,732050 etc., que de <sup>24</sup>/<sub>10000000</sub> ou moins d'un 40000°; mais la valeur trouvée par *Archimède* a sans doute l'avantage d'être beaucoup plus simple. Comme une exactitude si recherchée ne peut pas être un effet du hasard, ce nous est une nouvelle raison de remarquer le génie de ce grand homme, dans le choix adroit qu'il a su faire des nombres les plus avantageux.

### X.

Ce ne sont pas seulement les géomètres modernes qui, affectant une précision plus grande que celle d'Archimède, ont cherché à approcher de plus près du cercle; l'antiquité eut aussi ses laborieux approximateurs; il est, à la vérité, fort probable que la grande difficulté des opérations de leur Arithmétique ne leur permit pas d'aller bien loin. On sait que cette difficulté était si grande, qu'il leur était absolument impossible de manier des chiffres aussi considérables que les nôtres; ainsi, ils durent rester beaucoup au-dessous des modernes. Apollonius (a), le célèbre géomètre, est un de ces anciens approximateurs; il donna un rapport plus approchant de la vérité que celui d'Archimède, dans l'ouvrage intitulé Ωκυτοβοος, mot dont on ne sait point la signification, et l'ouvrage est un de ceux de cet auteur qui se sont perdus (1). Eutocius nous apprend cela dans son Commentaire sur Archimède; il nous cite aussi un autre géomètre, nommé Philon de Gadare (b) [Απογαδαρων] qui, à l'exemple d'Appollonius, avait enchéri sur le géomètre

<sup>(</sup>a) Apollonius de Perge fleurissait environ 200 ans avant Jésus-Christ.

<sup>(1)</sup> Halley, géomètre très érudit, auquel on doit la belle édition des Sections coniques d'Apollonius, dit, à la fin de sa préface, qu'il faudrait changer ce mot en Ωκυτοκιος, qui indiquerait alors que le but de l'ouvrage était de donner le moyen d'effectuer avec promptitude et facilité le calcul des grands nombres. Cette opinion a été partagée, à ce qu'il paraît, par Torelli, dans l'édition d'Archimède, qu'il a donnée avec le plus grand soin. A la vérité, il a laissé dans le texte l'ancien mot (page 216, en haut); mais la version latine porte Ocytocio; et Ocytocium indique un remède propre à faciliter et hâter l'accouchement.

<sup>(</sup>b) Il est mal à propos nommé Gaditanus par la plupart de ceux qui l'ont connu; la ville de Gadare était une ville d'Asie. On ignore le temps où il vivait.

de Syracuse, et probablement sur Appollonius même, auquel il est postérieur. L'un et l'autre, suivant le récit d'Eutocius, avaient poussé leurs approximations à de grands nombres. Ce commentateur, en nous apprenant que dans le rapport qu'ils avaient donné il entrait des myriades, c'est-à-dire des dix-millièmes (1), nous donne lieu de juger qu'ils avaient prévenu une pareille erreur au moins, et peut-être une plus considérable; car, comme on ne connaissait point alors les fractions décimales, il est probable qu'ils avaient rencontré quelqu'une des fractions de la suite  $\frac{7}{22}$ ,  $\frac{106}{333}$ ,  $\frac{113}{355}$ ,  $\frac{33102}{103993}$ , dont la dernière équivaut à une approximation en 10 décimales au moins.

<sup>(1)</sup> Ceci n'est pas tout-à-fait exact. La Myriade est une collection de 10000 unités; et les géomètres furent bientôt obligés de former des myriades de divers ordres, dans une progression croissante, comme on peut le voir dans ce que Delambre nous a donné sur l'Arithmétique des Grecs, à la fin de la traduction française d'Archimède par Peyrard, et dans l'Histoire de l'Astronomie ancienne (t. II, p. 3): il n'est donc pas question de dix-millièmes dans le passage indiqué cidessus; il en résulte seulement que les nouveaux rapports ne pouvaient s'exprimer que par de grands nombres.

## XI.

La découverte d'Archimède sur les spirales, quoique peu utile à la mesure du cercle, comme je l'ai déjà annoncé (chap. Ier, § 6), a cependant avec elle une sorte d'affinité qui ne me permet pas de la passer sous silence. Elle sert du moins à démontrer ce dont quelques géomètres ont sérieusement douté : s'il était possible qu'une ligne droite égalât une courbe. Viète le révoquait en doute, se fondant sur le paradoxe de l'angle de contingence moindre que tout angle rectiligne, qu'on n'avait pas encore développé; et Descartes donna presque dans le même sentiment, du moins il doutait fort qu'on trouvât jamais la rectification d'aucune courbe; mais ces deux illustres géomètres ne faisaient pas attention dans ce moment à la vérité démontrée par Archimède, et Viète surtout était monté sur le ton de paradoxe, lorsqu'il avancait cette opinion (1). Il est aujourd'hui connu, je dirais presque trivial, que toute tangente à la spirale détermine une ligne droite égale à un arc de

<sup>(1)</sup> Voyez, à la fin du livre, l'Addition à la p. 38,

cercle aisément assignable. A quoi tient-il donc, dira quelqu'un, que l'on n'ait la quadrature du cercle? J'en ai déjà donné la raison; il faudrait pouvoir tirer cette tangente d'une manière qui ne dépendît pas de la rectification de cet arc, et c'est ce qui est impossible.

#### XII.

Le même inconvénient, si cependant on peut donner ce nom à ce qui paraît devoir être ainsi dans la nature; le même inconvénient, dis-je, se rencontre dans toutes les autres courbes décrites par une combinaison de mouvement rectiligne et circulaire. Dans toutes ces courbes, la tangente détermine une ligne droite égale, ou en rapport donné avec un arc de cercle; mais il est facile de se convaincre, à l'aide d'une certaine métaphysique de Géométrie, qu'on n'en doit jamais rien attendre pour la quadrature du cercle. En effet, si quelque construction géométrique, où il n'entrerait que des lignes droites, pouvait déterminer la position de la tangente à une courbe de cette nature, ce serait résoudre un problème sans avoir égard à ses conditions essentiellement déterminatrices; car il est aisé de sentir que la situation de la tangente dépendant nécessairement des propriétés de la formation de la courbe, si cette courbe est décrite par une combinaison de mouvemens, il faut connaître leur rapport; et par conséquent dans les cas dont il s'agit ici, celui du mouvement circulaire avec le rectiligne, ce qui est précisément ce que l'on cherche. Le seul moyen de l'éviter serait de trouver quelque autre construction qui n'employât qu'un mouvement rectiligne; mais il y aurait de l'absurdité à le tenter seulement, puisque ce serait visiblement changer la nature de la courbe.

# CHAPITRE III.

Progrès des recherches sur la quadrature du cercle parmi les géomètres modernes, jusqu'à l'invention des nouveaux calculs.

I.

Les premières années qui suivent la renaissance des Mathématiques en Europe, époque que je fixe au milieu du quinzième siècle, où fleurirent Purbach et Regiomontanus, ne fournissent rien de remarquable à cette Histoire. Le dernier de ces mathématiciens mérite, il est vrai, des éloges pour le soin qu'il prit de combattre les prétendues quadratures du cardinal de Cusa, homme célèbre de son temps, et qui en aurait imposé si l'on pouvait en imposer aux géomètres. Cet examen fournit même à Regiomontanus une occasion de déterminer des limites de la grandeur du cercle, quelque peu plus rapprochées que celles d'Archimède (a):

<sup>(</sup>a) De Quad. circuli adv. Nic. de Cusa.

je ne crois cependant pas devoir m'y arrêter pour passer à des objets plus intéressans (1).

### II.

Métius est le premier des modernes à qui l'on doit quelque invention remarquable sur la mesure du cercle. Le rapport de 113 à 355, par lequel il exprima celui du diamètre à la circonférence, a une célébrité justement méritée. Ce rapport a, en effet, un avantage bien digne de remarque : c'est qu'il approche tellement de la vérité, qu'étant exprimé en fractions décimales, il ne s'écarte que dans le 8e chiffre du rapport si connu de 1,00000 00000 etc. à 3,14150 26535 etc. Soit bonheur, soit adresse, Métius rencontra, de toutes les fractions possibles exprimées en trois chiffres seulement, celle qui est la plus exacte. Au reste, ce Métius n'est point Adrianus Métius, mathématicien connu au commencement du dix-septième siècle, et frère de Jacques Métius, réputé l'inventeur du télescope; c'est Pierre Métius, le père de l'un et de l'autre, mathématicien des Etats de Hol-

<sup>(1)</sup> Voyez l'Addition à la page 58.

lande, et qui vivait sur la fin du seizième siècle. Je ne fais cette observation que parce que j'ai remarqué qu'on se trompait ordinairement, en attribuant au fils cette invention que lui-même revendique pour son père, dans ses ouvrages (1).

#### III.

Le célèbre M. Viète, dont les travaux ont tant aidé l'Analyse, contribua aussi de quelque chose à la mesure du cercle. On trouve, ce qui mérite d'être observé, dans une expression qu'il donna pour le représenter (a); on y trouve, dis-je, la première idée d'une suite infinie de termes. Travaillant à tirer quelque parti de cette connaissance, déjà ancienne quoique peu goûtée, que le cercle était le dernier des polygones inscrits ou circonscrits, il démontra que le rapport du quarré inscrit à ce dernier polygone était celui de  $\sqrt{\frac{\pi}{2}}$  à 1 divisé par.....

$$\sqrt{\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{2}}} \times \sqrt{\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{3}} + \sqrt{\frac{1}{2}}} \times \text{etc.},$$

<sup>(1)</sup> L'ouvrage dans lequel Adrien Métius en parle porte le titre de Geometria practica; et il dit que son père avait déjà publié ce rapport dans une réfutation de la Quadrature du cercle, de Simon Duchesne.

<sup>(</sup>a) Vieta Opera, page 400.

et ainsi à l'infini; de manière que le diamètre étant l'unité, le cercle est l'unité divisée par

 $2\sqrt{\frac{1}{2}}\times\sqrt{\frac{1}{2}+\sqrt{\frac{1}{2}}}\times\sqrt{\frac{1}{2}+\sqrt{\frac{1}{2}+\sqrt{\frac{1}{2}}}}\times etc.$ Il serait laborieux, j'en conviens, de tirer de là une valeur en termes rationnels; ainsi, quoique cette découverte, considérée dans la spéculation, ait sa beauté, je n'y insiste pas beaucoup. Viète rendit sans doute un plus grand service à la Géométrie, lorsqu'il établit ce rapport approché du diamètre à la circonférence en 11 chiffres, savoir, comme 1,00000 00000 à 3,1459 26535 + (a) : l'erreur est moindre que l'unité dans le dernier nombre, qui, finissant par 6, excéderait dès lors la vérité; c'est ce que nous avons voulu désigner par le signe +, qui annonce que le chiffre 5 est moindre qu'il ne faut; 6 - signifierait que 6 est trop grand (1). Personne que je connaisse n'en avait encore approché de si près, et cette

<sup>(</sup>a) Ibid., page 392. M. Viète fleurissait vers la fin du seizième siècle; il mourut en 1603, âgé de soixantetrois ans. M. de Thou en a fait un éloge étendu dans son Histoire universelle, liv. 129, vers la fin.

<sup>(1)</sup> Voici l'énoncé de Viète: Le diamètre étant composé de 100 parties, la circonférence est plus grande que 314,159 26,515 et plus petite que 314,159 100,000.

approximation peut être regardée comme le premier exemple, le signal de celles que plusieurs géomètres donnèrent dans la suite.

### IV.

Il semble, en effet, que les géomètres désespérant d'atteindre à la mesure précise du cercle, ont cherché à s'en dédommager par des approximations d'une exactitude fort supérieure à nos besoins. Celle de Viète fut bientôt effacée par celle d'Adrianus Romanus. Ce géomètre des Pays-Bas calcula laborieusement la grandeur du côté d'un polygone de 1073741824 côtés (1), et détermina, par ce moyen, le rapport en 16 chiffres, de 1,00000 00000 00000 à 3,14159 26535 89793; mais ce travail de Romanus, quelque grand qu'il soit, est cependant encore beaucoup inférieur à celui que Ludolph van Ceulen (a), son contemporain,

<sup>(1)</sup> Le nombre ci-dessus est la 30e puissance de 2.

<sup>(</sup>a) Ludolph était de Cologne, d'où lui vient son nom de van Ceulen; car Cologne se dit, en hollandais, Ceulen. Il fut long-temps professeur de Mathématiques en Hollande, à Amsterdam ou à Breda. On ne sait presque rien de lui, parce que Valère André ne l'a pas mis dans sa Bibliothèque belgique.

Quant au procédé de Ludolph, il est nécessaire de le rapporter ici, pour donner une idée du travail immense qu'il surmonta. Il supposa d'abord le rayon égal à l'unité suivie de 75 zéros, et, d'après cet immense rayon, il calcula les cordes des arcs continuellement décroissans, depuis le quart du cercle jusqu'à l'arcqui n'est que le 36893 48814 74191 03232e de la circonférence (1); il calcula de même le côté du polygone circonscrit correspondant à cet arc, et ayant trouvé les longueurs de ces polygones, il les compara ensemble. Or, il trouva qu'ils coincidaient dans leurs 36 premiers chiffres; d'où il conclut que ces 36 premiers chiffres exprimaient, à moins d'une unité près, la grandeur de la circonférence : cela est aisé à sentir. La suite des opérations de Ludolph est exposée dans quelques-uns de

<sup>(1)</sup> Le nombre ci-dessus est la 65e puissance de 2.

ses ouvrages (d), où les géomètres de son temps purent l'examiner. Le P. Griemberger, un de ceux qui eurent le courage de le faire, assura le monde savant de leur justesse, et, par conséquent, de celle de l'approximation qu'il en tirait (b).

Ludolph avait quelque raison de s'applaudir de son invention; à l'exemple d'Archimède, il voulut en transmettre la mémoire à la postérité, par un monument qui y eût rapport; et il souhaita, pour cet effet, qu'on gravât ces deux nombres sur son tombeau (6). Cette disposition a été exécutée, et ce monument géométrique subsiste encore aujourd'hui, à ce que j'ai lu quelque part.

### V.

Cependant, à apprécier au juste le travail immense de *Ludolph*, il est bien plus propre à lui procurer la réputation d'un infatigable calculateur que d'un homme de génie. On

<sup>(</sup>a) Fund. Geom., lib. 6, de circulo et adscriptis. Zetematum (c'est-à-dire problematum) Geom. epilogismus, p. 92.

<sup>(</sup>b) Riccioli, Almag. novum.

<sup>(</sup>c) Snellii cyclom., pr. 31, p.55.

fait, et avec quelque raison, en Mathématiques, peu de cas de ce qui n'est que le fruit de la patience. Sans rabaisser donc le mérite de Ludolph, que nous savons d'ailleurs avoir été un habile analyste, il me paraît que le géomètre dont je vais parler mérite plus d'éloges pour les découvertes qu'il ajouta à la Cyclométrie.

Willebrord Snellius, c'est ce géomètre, se proposa d'abréger ces pénibles opérations, par le moyen de quelques propriétés du cercle qui donnassent des limites plus rapprochées que les polygones inscrits et circonscrits, traités à la manière d'Archimède, et il y réussit assez heureusement. Il sut démêler deux théorèmes propres à son dessein, et qui lui feraient encore plus d'honneur, s'il avait pu parvenir à les démontrer parfaitement : en effet, l'espèce de démonstration qu'il en donne n'est pas absolument convaincante. Il suffit ici qu'il ne se trompe pas; car l'illustre M. Huygens les établit dans la suite avec toute la rigueur géométrique. Voici ces théorèmes fondamentaux de Snellius (a):

1°. Si l'on prolonge le diamètre AB d'un

<sup>(</sup>a) Voyez son livre intitulé Cyclometricus, prop. 27, 29, et les Opera varia d'Huygens, p. 376.

cercle, en D (fig. 7), de manière que BD soit égale au rayon, toute ligne menée par ce point et rencontrant la circonférence du cercle, retranche de la tangente AG un segment AF moindre que l'arc contigu AE.

2°. Mais si df (fig. 8) est tirée de manière que le segment dl soit égal au rayon, dans ce cas, le segment af de la tangente sera plus grand que l'arc ae; et, comme alors la tangente af est égale à deux fois le sinus du tiers de l'arc ae, plus une fois la tangente de ce tiers, il en suit que deux fois le sinus plus une fois la tangente d'un arc forment une somme très approchante de la grandeur du triple de cet arc.

En fournissant des limites d'autant plus resserrées que les arcs sont plus petits, ces deux théorèmes réduisent à moins de la moitié le travail des approximations, qui jusqu'alors avaient exigé de si laborieux calculs. Snellius en donne plusieurs exemples, qui mettent dans un grand jour l'avantage de sa méthode (a). Archimède avait été obligé d'employer deux polygones, l'un inscrit, l'autre circonscrit, de 96 côtés chacun, pour en tirer son rapport de 7: 22. Le géomètre moderne y parvient

<sup>(</sup>a) Cyclometricus, prop. 31.

par la connaissance du seul côté de l'hexagone; et le polygone de 96 côtés lui donne le rapport de 1,0000000 à 3,1415926. Il détermine enfin et vérifie celui de Ludolph, par un polygone qui n'aurait donné à ce géomètre que les 17 premiers chiffres de son rapport : il est de la nature de l'opération de Snellius de donner toujours plus du double de chiffres vrais que ne le fait la méthode ordinaire, sans exiger plus de travail. Il aurait pu, avec le côté du dernier polygone de Ludolph, s'il eût été parfaitement exact dans tous ses chiffres, trouver une approximation en 75 chiffres : le manque de cette condition (car il est évident qu'un grand nombre des derniers chiffres était incertain) l'empêcha d'aller aussi loin.

Je dois faire honneur à Snellius d'une remarque utile qu'il fait, concernant le calcul des côtés des polygones qui naissent de la sous-division continuelle d'un arc. Si BD (fig.9), dit-il (a), est la corde d'un arc quelconque, et qu'on prenne la moitié AF de son supplément DA, la corde BF est moyenne proportionnelle entre le rayon et le diamètre augmenté de la corde

<sup>(</sup>a) Cyclometricus, prop. 1 et 2.

précédente; mais la corde AF est moyenne proportionnelle entre le même rayon et le diamètre moins la même corde. Ces deux théorèmes, qu'il est facile de vérifier par l'analyse, lui fournissent une suite d'expressions commodes à trouver sans aucun calcul, pour les côtés des polygones quelconques formés par la bissection continuelle d'un arc dont la corde est connue. Il trouve donc aisément, à l'aide de ces deux théorèmes, que le rayon étant l'unité, et BD le côté du triangle équilatéral, égal à  $\sqrt{3}$ , on a BF =  $\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{3}$ .... et BG =  $\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{3}}}$ ; de même.....  $AF = \sqrt{2 - \sqrt{3}}$ , et AG le côté du dodécacagone =  $\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{3}}}$ . La loi de la progression est aisée à voir. Où il y trois divisions successives, il y a trois termes enveloppés continuellement par le signe radical, de manière que chacun embrasse tout le reste de l'expression. Tous les signes sont positifs pour les cordes BF, BG; et pour les cordes AD, AF, AG, le premier seul est négatif. Tous les nombres sont 2, ou, plus généralement, le produit du rayon par le diamètre, et le der-

nier, la valeur de la première corde BD. Si

l'on voulait, après cela, trouver la corde du 45° polygone, à commencer du quarré inscrit, c'est-à-dire la corde de la 70368744177664 de la circonférence (1), la corde du quarré étant  $\sqrt{2}$ , quand le diamètre est 2, on aurait, tout d'un coup,

$$\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}} \text{ etc.,}$$

continuée jusqu'à la 45°  $\sqrt{2}$  inclusivement.

Snellius a plus fait; il a pris la peine de calculer jusqu'à 55 décimales, la valeur de ces cordes BF, BG, etc. (\*); d'où il est aisé de tirer la grandeur du côté qu'on voudra dans cette suite. Dans un autre endroit, il prend pour premier polygone celui de 80 côtés, et il donne les limites qui résultent des polygones inscrits et circonscrits, dont le nombre des côtés va de là continuellement en doublant jusqu'au polygone de 5242880 côtés (a); de manière qu'une fausse grandeur de la circonférence étant proposée, il est toujours facile, en la réduisant

<sup>(1)</sup> Le nombre ci-dessus est la 46e puissance de 2.

<sup>(2)</sup> Cyclometricus, pag. 6 et 8.

<sup>(</sup>a) Ibid., prop. 11, page 16.

en fraction décimale, de trouver au-dessus de quel polygone circonscrit, ou au-dessous de quel polygone inscrit elle se rencontre; ce qui en démontre fort aisément la fausseté (a).

Comme ces limites peuvent avoir une utilité réelle pour ceux qui voudraient ou qui auraient besoin de faire ces comparaisons, je vais les rapporter ici (4).

<sup>(</sup>a) Quelques autres géomètres, qui ignoraient sans doute ce qu'avait fait Snellius, ont donné des expressions semblables, propres à faciliter le calcul des polygones; on peut voir Wallis sur ce sujet, dans son Algèbre, chap. 11 (Opera, t. II, p. 49), et M. Nicole, dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, 1747, p. 437 (1).

<sup>(1)</sup> Le procédé de Wallis est tout-à-fait différent de ceux qu'emploient Snellius et Nicole: c'est de l'Arithmétique toute purc. Wallis, partant du rapport trouvé par Ludolph van Ceulen, applique à ce rapport la méthode qu'il a donnée dans le chapitre précédent, pour tirer d'une fraction des valeurs approchées et exprimées par des termes plus simples. Aux citations précédentes, ajoutez celle des Opera varia de Huygens, p. 447, qui convient micux au sujet que celle de Wallis.

<sup>(2)</sup> On trouvera quelque différence entre cette table et celle de *Montucla*, qui avait déjà corrigé une partie des fautes de l'original; mais il en restait encore quelques-unes, et il y manquait une ligne, celle qui répond à 20480, ce qui interrompait la progression. Snellius l'a poussée un terme plus loin, jusqu'aux po-

| nombre<br>des côtés.                                                                                              | POLYGONE INSCRIT.                                                                                                                                      | POLYGONE CIRCONSCRIT.                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80<br>160<br>320<br>640<br>1280<br>2560<br>5120<br>10240<br>20480<br>40960<br>81920<br>163840<br>327680<br>655360 | 3,140<br>3,141<br>3,1415<br>3,1415<br>3,141591<br>3,1415928<br>3,14159260<br>3,14159265<br>3,141592652<br>3,1415926533<br>3,1415926535<br>3,1415926535 | 3,143 3,142 3,1417 3,1416 3,141594 3,14159274 3,14159268 3,14159266 3,141592655 3,1415926536 3,14159265361 |
| 1310720<br>2621440<br>5242880                                                                                     | 3,141592653586<br>3,141592653589<br>3,1415926535896                                                                                                    | 3,141592653596<br>3,141592653591<br>3,1415926535902                                                        |

# VI.

Le célèbre M. Huygens entra peu d'années après Snellius, dans la carrière que celui-ci

lygones de 10485760 côtés, qui sont respectivement 3,1415926535897 et 3,1415926535899.

Il donne encore des polygones d'un plus grand nombre de côtés, mais qui ne sont plus dans la progression précédente.

avait ouverte. Les premiers coups d'essai de ce mathématicien illustre furent d'enrichir la Cyclométrie de plusieurs vérités utiles. Ce que Snellius avait tenté et laissé à certains égards imparfait, M. Hurgens, encore fort jeune, le perfectionna considérablement; car, non-seulement il démontra les théorèmes où son compatriote avait hésité (a), mais il ajouta à sa théorie plusieurs autres propriétés remarquables du cercle, dont quelques-unes lui donnèrent des limites encore plus resserrées que celles que Snellius avait déterminées. On va les exposer avec la brièveté qu'exigent les bornes étroites de cet ouvrage; elles sont d'ailleurs dignes d'être connues, et probablement les géomètres les verront avec plaisir.

1°. Tout cercle est plus grand que le polygone inscrit, plus le <sup>1</sup>/<sub>3</sub> de l'excès de celui-ci, sur le polygone inscrit qui a la moitié moins de côtés; et cela doit s'entendre non-seulement de l'aire du cercle comparée à celle de ces polygones, mais encore de sa circonférence comparée à la leur (1). Il suit de là que

<sup>(</sup>a) De Circuli magnitudine inventa, 1654, ou Opera varia, p. 376.

<sup>(1)</sup> Ibid., pag. 361 et 362, prop. 5 et 7.

tout arc de cercle moindre que la demi-circonférence, est plus grand que sa corde augmentée du tiers de la différence entre cette corde et le sinus. Nommant donc C la corde, S le sinus, l'arc A sera  $> \frac{4C-S}{3}$  (1).

2°. Tout cercle comparé de même au polygone inscrit, est moindre que les deux tiers de ce polygone plus le ½ du polygone circonscrit semblable (2). D'où l'on peut inférer que tout arc est moindre que les deux tiers de son sinus, augmentés du tiers de sa tangente, ou < ½ S + ½ T, en nommant T la tangente.

Cette seconde proposition, en partie la même, mais plus générale que celle de Snellius, fournit la seconde limite de la circonférence et de l'aire du cercle : la première était par défaut; celle-ci est excédante; mais l'une et l'autre approchent considérablement de la vérité, et M. Huygens s'en sert avec succès pour le même objet que Snellius. Le travail des approximations en est diminué de plus de la moitié.

Cependant, on doit le remarquer, cette méthode ne l'emporte pas encore sur celle de

<sup>(1)</sup> Opera varia, p. 382, 11e partie de la prop. 19.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 365, prop. 9.

Snellius, et même elle reste quelque peu audessous; aussi M. Huygens ne s'y arrête-t-il pas; et, pour surpasser ce dernier géomètre, il propose bientôt deux autres théorèmes qui resserrent beaucoup plus les limites de la circonférence: il démontre pour cet effet, que,

3°. Tout arc de cercle, plus petit que la demi-circonférence, est moindre que sa corde augmentée d'une ligne qui soit au tiers de sa différence avec son sinus, comme 4 fois cette corde plus le sinus, est à 2 fois la même corde et 3 fois le sinus (1).

Ceci donne une limite par excès, mais très rapprochée; elle l'est tellement que, lorsque l'arc n'est que d'un petit nombre de degrés, elle coïncide avec la vraie valeur de cet arc jusqu'à la 10° décimale, ou même un terme plus éloigné. Il restait à en trouver une aussi exacte et qui fût par défaut; Huygens le fait par le procédé suivant: ayant trouvé la limite par défaut de l'article 1er, et celle par excès de l'article précédent, qu'on prenne les \(\frac{4}{3}\) de leur différence, et qu'on l'ajoute au double de la corde, augmenté du triple du sinus; qu'on fasse ensuite la proportion, comme cette somme

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 382, 2e partie de la prop. 19.

est à <sup>10</sup>/<sub>3</sub> de celle du sinus et de la corde, ainsi leur différence est à un quatrième terme; ce terme ajouté au sinus donnera une ligne moindre que l'arc, mais aussi voisine de sa vraie valeur que la précédente (1). L'usage de ces nouvelles limites est merveilleux; par leur secours, M. Huygens laisse bien loin derrière lui et les anciens et Snellius lui-même : un exemple fera sentir combien elles approchent de la vérité. En calculant simplement le côté d'un polygone inscrit de 60 côtés, et y appliquant cette méthode, on trouve les 10 premiers chiffres du rapport de Ludolph. On peut juger par là combien davantage on approcherait de la vérité, en employant un polygone d'un plus grand nombre de côtés.

Le même traité de M. Huygens contient plusieurs approximations pratiques de la circonférence circulaire, que leur simplicité rend dignes de remarque, et propres à avoir place ici. 1°. 8 fois le côté du dodécagone moins le rayon diffèrent de la demi-circonférence de moins d'un 4000° du diamètre. 2°. Dans un cercle (fig. 10), dont la demi-circonférence BAC est divisée en 2 également, que l'autre demi-circon-

<sup>(1)</sup> Opera varia, p. 385.

férence le soit en 3, en E, F, et qu'on tire AE et AF, les lignes AG+GH égalent le 4 de cercle, à moins d'un 5000° près du diamètre. 3°. Qu'on ajoute à 3 diamètres, <sup>1</sup>/<sub>5</sub> du côté du quarré inscrit, la somme égalera la vraie longueur de la circonférence à un 18000° près du diamètre (1). 4°. Je mets ici l'approximation suivante, qui donne indéfiniment la grandeur d'un arc quelconque, quoiqu'elle ait été proposée par M. Huygens dans une autre occasion, savoir, dans le cours de sa querelle avec M. Gregori (a). Que ABC (fig. 11) soit un arc de cercle qui ne passe pas la demi-circonférence; après l'avoir partagé en 2 également, ainsi que sa corde, par la ligne DB, que AE soit égale aux  $\frac{2}{3}$  de AB, et EF =  $\frac{1}{10}$  ED; la ligne FB étant tirée, qu'on fasse l'angle FBG droit, la ligne AG sera à très peu près égale à l'arc AB; car sa différence avec cet arc en sera à peine d'un 1400°, lors même qu'il sera égal au quart du cercle, d'un 13000° quand il en sera le 6°, d'un 90000° enfin quand il n'en sera que le 8°. Il est aisé de sentir combien petite sera cette erreur dans les cas où l'arc à mesurer sera au-

<sup>(1)</sup> Opera varia, p. 368, prop. 11.

<sup>(2)</sup> Ibid,, pag. 475, 481.

dessous de ces portions de la circonférence; elle deviendra infiniment petite (a).

## VII.

Nous devons encore à M. Huygens un autre ouvrage qui paraît se rapporter à l'objet présent; il est intitulé Theoremata de circuli et hyp. quad., 1651. M. Huygens y démontre quelques théorèmes qui durent paraître singuliers dans le temps, mais qui n'auraient pas aujourd'hui le même mérite. C'est que l'on peut déterminer un espace rectiligne qui, sus-

<sup>(</sup>a) Voici quelques autres moyens d'approcher de très près de la grandeur d'un arc circulaire:

<sup>1°.</sup> M. Viète a remarqué que si l'on divise une ligne en moyenne et extrême raison, la ligne entière est fort près des  $\frac{5}{6}$  de la circonférence du cercle décrit sur le petit segment comme diamètre. La différence par excès est au-dessous d'un 20000° du diamètre.

<sup>2°.</sup> Si l'on fait cette proportion: comme une ligne divisée en moyenne et extrême raison, augmentée du petit segment, est au double de la ligne entière, ainsi celle dont le quarré égale les 3 de celui du rayon est à une quatrième proportionnelle; cette dernière sera le côté d'un quarré très prochainement égal au cercle; car il en différera de moins d'un 65000° par excès. (Vietæ Opera, p. 391, 2, 3.) Ces approximations m'ont paru avoir une élégance qui méritait qu'elles fussent

pendu d'une certaine manière, contre-balance, c'est-à-dire se tienne en équilibre avec un segment de cercle, d'ellipse ou d'hyperbole. Soit, par exemple, le segment de cercle ou d'ellipse AGB (fig. 12) dont l'axe soit GIH; que le triangle ECF ait sa base EF=AB, et que sa hauteur CD sur l'axe commun, soit =  $\sqrt{\text{GI} \times \text{IH}}$ , le triangle sera en équilibre sur le point C, avec le segment AGB (1). La même chose arrivera si ce segment est portion d'une hyperbole, comme aGb dont C est

connues. Cependant, de toutes celles que j'ai rencontrées, la suivante, due à un géomètre polonais, le P. Kochanski, me paraît la plus remarquable par sa simplicité et son exactitude.

<sup>3°.</sup> Que AC (fig. 6) soit le diamètre d'un demicercle, AF la tangente de 30°, et que sur la ligne EC, perpendiculaire à l'autre extrémité du diamètre, on prenne CE = 3 fois le rayon; qu'on tire enfin la ligne FE, elle ne différera par défaut que de très peu de chose de la grandeur de la demi-circonférence; car le rayon étant 1,0000000, la ligne FE se trouve de 3,1415333 +, et la demi-circonfér. est 3,1415926 +; ainsì la différence est seulement 1593 ou moins d'un 16000° du rayon. (Actes de Leipsic, 1685, p. 397.) Voyez l'Addition à la page 77.

<sup>(1)</sup> Huygens, Opera varia, p. 323, théorème 6.

le centre; ce qui se démontre aisément en faisant voir, par les propriétés des sections coniques, que les momens des lignes LK et MN ou mn sont égaux; une analyse très simple sussit pour cela. La formule du centre de gravité, que donne le calcul intégral, fournit le même résultat. La facilité avec laquelle on en tire tous ces théorèmes, qui coûtèrent tant aux Guldin, aux La Faille, etc., rendent ces vérités peu remarquables aujourd'hui (a).

Si l'on demandait ce qui s'oppose donc à la découverte de la quadrature du cercle, puisque voilà un segment de cercle en équilibre avec une figure rectiligne, à peu près comme Archimède quarrait jadis la parabole, je répondrai qu'il manque de connaître la position du centre de gravité de ce segment; si elle était connue, on aurait la quadrature du cercle, non-seulement par cette voie, mais par une infinité d'autres.

<sup>(</sup>a) Le P. Guldin, jésuite, est fort connu comme l'inventeur de la belle propriété du centre de gravité pour mesurer les figures; et le P. La Faille, de la même société, publia, en 1632, un ouvrage très ingénieux, quoique un peu prolixe, où il faisait voir comment le centre de gravité du cercle et sa quadrature tiennent l'un à l'autre.

### VIII.

On ne doit point ranger parmi les hommes ordinaires qui ont échoué à la quadrature du cercle un géomètre du milieu du siècle passé (le 17°). qui prétendit à la solution complète de ce fameux problème. Il est aisé d'apercevoir, pour peu qu'on connaisse l'histoire de la Géométrie, que j'entends parler du célèbre P. Grégoire de Saint-Vincent. On ne peut lui refuser la justice de remarquer que personne avant lui ne s'est porté dans cette recherche avec autant de génie, et même, si nous en exceptons son objet principal, avec autant de succès. La quadrature du cercle qu'il manqua fut pour lui l'occasion d'un grand nombre de découvertes dont quelques-unes n'étaient pas, en apparence, d'une difficulté fort inférieure à la quadrature elle-même; telles sont les quadratures absolues d'un grand nombre de figures, soit planes, soit de surface courbe. La propriété remarquable des espaces hyperboliques entre les asymptotes, espaces qui sont les logarithmes des abscisses, est une de ces découvertes incidentes qui doit effacer le souvenir de l'erreur qui termine son ouvrage. Bien éloigné donc d'adopter en tout le jugement que Descartes

porta de ce géomètre, je pense, avec d'autres, dont le sentiment peut sans doute contre-balancer celui du philosophe français, que ses travaux ont droit à notre estime, et même presque à notre admiration. Huygens et Leibnitz lui ont rendu cette justice, le dernier surtout, lorsque, dans l'énumération de ceux qui ont le mieux mérité de la Géométrie, il lui donne parmi eux un rang distingué (a).

Grégoire de Saint-Vincent nous fait luimême l'histoire de ses tentatives, dans la préface de son ouvrage. La spirale d'Archimède lui parut d'abord présenter quelques voies pour arriver à la solution qu'il cherchait avec tant d'ardeur; dans cette espérance, il en étudia les propriétés, et ce furent ses profondes recherches qui lui firent découvrir sa symbolisation avec la parabole. Ce chemin ne l'ayant pas conduit où il désirait, il se tourna vers la quadratrice, qu'il abandonna par le même motif, mais non sans avoir composé sur son sujet un immense traité, qui périt dans l'incendie qui suivit la prise de Prague, en 1631 (2). Enfin il

<sup>(</sup>a) Actes de Leipsic, 1686, p. 298, ou Leibnitii Opera, t. III, p. 192.

<sup>(</sup>b) Voyez la préface du livre cité sur la page suivante.

s'attacha à comparer divers corps, les uns cylindriques ou segmens de ceux-ci, avec d'autres formés de différentes manières, à étudier profondément leurs rapports, et les rapports même de leurs rapports, ce qui l'engagea à se former plusieurs nouvelles théories qui lui fournirent une foule de découvertes, ou du moins de vérités qui, quoique fort aisées à en juger par notre analyse, ne laissaient pas de fatiguer les géomètres de son temps. C'est le résultat de ces dernières recherches, combinées et dirigées dans la vue de la quadrature du cercle, qu'il publia dans son ouvrage intitulé Quad. circuli et hyperbolæ, 1647 (1).

La prétention de Grégoire de Saint-Vincent était d'une nature à ne pas échapper au sévère examen des géomètres. Son ouvrage n'eut pas plus tôt paru, qu'on s'empressa de toutes parts à approfondir ses raisonnemens et sa méthode : le nom de l'auteur annonçait des efforts dignes

<sup>(1)</sup> Le titre complet de l'ouvrage est Problema austriacum, plus ultra quadratura circuli. Antverpiæ, 1647, in-f°, 2 vol. Sur le faux titre on a ajouté et sectionum coni. La dédicace, passablement ridicule, est adressée domui Austriacæ semper augustæ. L'auteur était jésuite.

d'attention. Il ne se bornait pas, en vulgaire géomètre, à la quadrature définie du cercle et du cercle seul; il embrassait également dans ses vues l'hyperbole et les segmens quelconques de ces figures; il donnait enfin quatre méthodes différentes pour parvenir au même but. La célébrité de la discussion à laquelle cet ouvrage donna lieu m'engage à la rapporter avec quelque étendue; on va donc expliquer la première et la principale de ces méthodes: quoiqu'elle aboutisse à une erreur, elle est fondée sur une si fine théorie de Géométrie, qu'on croit faire quelque plaisir aux géomètres en la leur présentant.

1°. Qu'on imagine, dit Grégoire de Saint-Vincent, sur un même axe AB (fig. 13), un demi-cercle AYB et deux paraboles égales situées en sens contraires, ABLC, BAPD, et dont les ordonnées AC, BD sont égales entre elles et à AB ou à leur paramètre commun. Il démontrait d'abord, et c'est une vérité avouée par la saine Géométrie, que si l'on imagine la parabole ACB dressée ou relevée perpendiculairement au plan de la figure, et que l'on conçoive un solide dont les coupes perpendiculaires à ce plan soient toujours les rectangles formés sur les lignes GL et GP, ce so-

lide sera égal au cylindre construit sur la base circulaire AYB, et dont la hauteur est BD; et, de plus, chaque segment de ce solide parabolique, comme celui qui a pour base AGP, est égal au segment correspondant du cylindre, ou AGS × BD(1). De là il suit que, si l'on a la mesure absolue de ces segmens du premier solide, ou du solide entier, on aura la quadrature du cercle; car la grandeur du segment de cylindre donnera celle de sa base circulaire. On parviendrait aussi à cette quadrature, en connaissant simplement le rapport de ces segmens; car dès lors on aurait celui des segmens circulaires AGS, ARY: or, il est reconnu qu'il ne faut rien de plus pour la quadrature du cercle, même indéfinie.

<sup>(1)</sup> T. II, p. 794, 1127 et 1131.

Cette génération de solides a été nommée par Grégoire de Saint-Vincent, Ductus plani in planum (p. 704). C'est une pareille génération qu'il faut entendre, sur la page suivante, quand Montucla dit : « Il se formera » du segment parabolique AGI, par son correspon- » dant AGHC un solide, etc. » Plus loin il avait écrit AGI × AGHC; mais l'emploi du signe × peut induire ici en erreur, puisqu'il ne s'agit point du tout d'une multiplication : c'est pourquoi j'y ai substitué le mot par, d'après la phrase que je viens de citer.

2°. Grégoire de Saint-Vincent chercha donc à mesurer ces solides, ou à assigner du moins leurs rapports; or il crut y parvenir de la manière suivante. Imaginons, outre les deux paraboles ABC, ABD, deux autres AliD, CHhB (fig. 14), qui touchent leur axe commun en A, B; qu'on tire ensuite les diagonales AD, CB; il se formera du segment parabolique AGI, par son correspondant AGHC, un solide fort irrégulier, mais dont la solidité absolue est assignable: on connaîtra donc la raison de ce solide AGI par AGHC à celui de GIiR par GHhR. Pour abréger, je les nommerai respectivement A, B: dans le cas particulier où AG=le demirayon, ils sont comme 53 à 203 (1).

Il se formera aussi du triangle AGO par AGKC un solide tout rectiligne dont on aura la grandeur absolue, de même que celle du solide de GOoR par GKYR, et par conséquent leur rapport, qui, dans le même cas de AG = le demi-rayon, est 5:11; nommons-les C et D. C'est de la connaissance de ces solides et de leurs raisons que Grégoire de Saint-Vincent déduisait celle des deux premiers, dont on a vu que dépendait la quadrature du cercle;

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 1121 et 1133.

il le faisait par le raisonnement qui suit : Si l'on tire une perpendiculaire quelconque à AB, comme MN, on a, par les propriétés des coniques, les lignes GM, GL, GK continuement proportionnelles, de même que GM, GK, GH, de manière qu'en interposant une movenne GA entre GK et GH, on a les cinq lignes GM, GL, GK, GA, GH en proportion continue. Par la même raison, les lignes GN, GP, GO, GJ, GI sont continuement proportionnelles, et par conséquent les rectangles  $GM \times GN$ ,  $GL \times GP$ ,  $GK \times GO$ ,  $G\Delta \times G\delta$ , GH × GI le sont aussi; et la même chose arrive partout ailleurs où l'on tire une parallèle à MN: on y a les rectangles  $gm \times gn$ ,  $gl \times gp$ ,  $gk \times go$ ,  $g\Delta' \times g\delta'$ ,  $gh \times gi$ , en proportion continue. Par conséquent, le rapport des rectangles  $GK \times GO$  et  $gk \times go$ , les troisièmes en ordre, sera doublé de celui des précédens,  $GL \times GP$ ,  $gl \times gp$ ; et la raison des derniers,  $GH \times GI$ ,  $gh \times gi$ , sera quadruplée de celle de ceux que je viens de nommer. On le verra sans peine, en considérant ces deux suites de quantités continuement proportionnelles: 1, 2, 4, 8, 16, etc. et 1, 3, 9, 27, 81, etc., où l'on voit que la raison de 4 à 9 est doublée de celle de 2 à 3, et celle de 16 à 81, quadruplée

de cette même raison. Par conséquent, la raison des rectangles de l'ordre de  $GH \times GI$ ,  $gh \times gi$ , sera doublée de celle des rectangles de l'ordre de GK  $\times$  GO,  $gk \times go$ . Il y aura donc, entre les élémens semblables des solides AGI par AGHC, GliR par GHhR, c'est-à-dire A, B, une raison semblablement multipliée de la raison qui règne entre les élémens analogues des solides AGO par AGKC, GRoO par GRYK, c'est-à-dire C, D, comme celle-ci l'est de la raison des élémens des solides AGP par AGKC, GRpP par GR/L, ou E et F. Grégoire de Saint-Vincent concluait enfin de tout ce raisonnement, que la raison des premiers solides A, B, contenait celle des solides C, D, comme celle-ci contenait la troisième, savoir celle des solides E, F. Or, les deux premières raisons sont toujours données: la dernière le sera donc aussi; et l'on a fait voir que cette raison étant une fois connue, on était en possession de la quadrature du cercle : par conséquent, cette quadrature, disait-il, est trouvée.

Tel était le raisonnement de ce fameux géomètre, raisonnement qui se soutient conformément à la saine Géométrie, jusqu'à la dernière conclusion exclusivement, où se trouve l'erreur. J'en vais développer les preuves, en même temps que je rendrai compte des contradictions et des querelles qui s'élevèrent à ce sujet.

Descartes fut un des premiers qui porta quelque jugement sur la prétendue quadrature et le livre du géomètre flamand; il leur fut très peu favorable : la quadrature fut déclarée fausse, et le livre traité de médiocre et même d'embrouillé. On trouve les raisons de ce jugement dans une lettre écrite à Schooten (a), on n'en admettra cependant que la première partie; car, quant à la médiocrité, nous avons fait voir qu'Hurgens et Leibnitz en pensaient bien autrement; et, quant à l'obscurité, nous pouvons dire que Descartes n'y en trouva qu'à cause du dégoût violent qu'il avait pris pour la méthode des géomètres anciens (1); car Grégoire de Saint-Vincent est un des plus intelligibles de ceux qui ont suivi cette route difficile. Je reviens à la lettre de Descartes; il y dit avoir suivi pied à pied Grégoire de Saint-Vincent, depuis la proposition où il conclut sa quadra-

<sup>(</sup>a) Lettres de Descartes, in-4°, t. III, lettre 117°, et tome X, p. 319, de l'édition française donnée par M. Cousin.

<sup>(1)</sup> Voyez dans l'édition française des Œuvres de Descartes, déjà citée, t. XI, p. 219.

ture jusqu'à une autre qu'il appelle en preuve et qui est fausse (1): elle l'est en effet visiblement, suivant le sens que lui donne Descartes; mais il y a lieu à contestation si on l'entend dans celui que les défenseurs du P. de Saint-Vincent lui ont donné, suivant la doctrine et l'instruction de leur maître: ainsi la décision du philosophe français ne tranche point la difficulté.

Descartes se contenta de communiquer ce qu'il pensait sur Grégoire de Saint-Vincent à quelques-uns de ceux qui le consultèrent; mais plusieurs autres géomètres écrivirent pour le réfuter : à la vérité, tous ne le firent pas aussi heureusement. Roberval et quelques autres, pour renverser l'édifice élevé par le géomètre flamand, l'attaquèrent dans les endroits où il était le plus solide. Ils établirent un faux système de proportions, ce qui donna lieu à un défenseur de la quadrature proposée de les réfuter eux-mêmes avec succès et avec solidité. Huygens et le P. Léotaud, jésuite et géomètre habile, attaquèrent les prétentions de Grégoire de Saint-Vincent avec plus de justesse; l'un, dans un petit écrit intitulé Exe-

<sup>(1)</sup> En rétrogradant de la page 1134 à 1121, prop. 39.

tasis (seu examen) Cyclometriæ Gregorii à Sancto Vincentio, 1652<sup>(1)</sup>, modèle de netteté et de précision; l'autre, dans un ouvrage plus étendu et intitulé, Examen novæ quadraturæ, etc., 1664.

Grégoire de Saint-Vincent trouva de son côté de zélés défenseurs dans quelques-uns de ses disciples : deux surtout se distinguèrent dans cette lice, Xavier Aynscom et Alphonse de Sarassa. Celui-ci y parut le premier, pour réfuter les prétentions de Roberval et de ses adhérens, et surtout le jugement que le père Mersenne avait imprimé dans le Novarum observationum physico-mathematicarum tomus tertius, quibus accessit Aristarchus Samius de mundi Systemate. Parisiis, 1647 (p. 72). Ce père y avait parlé de la manière la plus méprisante du livre de Grégoire de Saint-Vincent, sans nommer l'auteur; et, quant à la quadrature en question, il la rejetait, fondé sur cette seule raison que son auteur paraissait la réduire à ce problème : étant données trois grandeurs et les logarithmes de deux, trouver celui de la troisième; problème qu'il regardait comme aussi insoluble que celui de la quadrature du

<sup>(1)</sup> Voy. les Opera varia de Huygens, p. 328.

cercle. Le P. Mersenne avait tort; mais, supposant même qu'il eût eu raison, c'aurait encore été une grande et belle découverte que de réduire ces deux problèmes très distincts, à n'être plus qu'une même et unique question. On regarderait comme une des vérités les plus remarquables et les plus utiles de la Géométrie, une liaison bien établie entre la quadrature du cercle et celle de l'hyperbole, liaison telle que l'une étant connue, l'autre le fût nécessairement. C'était cependant ce que le P. Mersenne reprochait à Grégoire de Saint-Vincent; et, comme je l'ai déjà dit, il se trompait même en cela: ainsi Sarassa n'eut pas de peine à lui répondre avec avantage, et à détruire victorieusement ses objections.

Quant à Huygens et le P. Léotaud, ils portèrent des coups plus réels à la quadrature prétendue : ils la réduisirent à examiner de quel sens était susceptible cette conséquence de Grégoire de Saint-Vincent, que la raison des deux premiers solides contenait celle des deux seconds, comme celle-ci contenait la troisième; et ils firent voir que, de quelque côté qu'on l'entendît, il n'en résultait rien qui approchât de la quadrature du cercle. En effet, on ne peut donner à ces paroles que ces deux

sens : une raison est à une autre comme une troisième à une quatrième, quand, étant réduites à un même conséquent, leurs antécécédens sont proportionnels; ou bien lorsque la première raison est autant multipliée de la seconde que la troisième l'est de la quatrième. Il ne résulte rien d'avantageux de ces deux sens pour la quadrature contestée. Il n'y en avait plus qu'un troisième à discuter, et c'était le dernier retranchement où les défenseurs de la quadrature pussent se retirer : il leur restait, dis-je, à maintenir que la première raison, savoir, celle des solides A, B, était composée d'une suite de raisons partielles, semblablement multipliées de chacune des raisons partielles qui composent la raison totale de C, D, comme celles-ci étaient multipliées de celles qui composaient la raison cherchée de E, F. Mais quel avantage peut-on tirer de là pour la détermination de cette raison, disait le P. Léotaud? elle est encore aussi inconnue qu'auparavant. Pourquoi enfin, remarquait-il avec Huygens, si cette dernière raison était donnée par les précédentes, pourquoi le P. Grégoire de Saint-Vincent avait-il négligé de l'assigner? N'est-ce pas que réellement cette conséquence, la première raison contient la seconde comme celle-ci la troisième, n'est qu'une phrase vide de sens, qui laisse encore la question indécise et à résoudre?

Ce fut pour répondre à ces adversaires qu'Aynscom, autre disciple du P. de Saint-Vincent, parut dans la lice. Il publia un livre intitulé Deductio quadraturarum à P. G. à S. Vincent. expositarum, contre Huygens et Léotaud principalement, et, par occasion, contre les autres contradicteurs de son maître. Le nœud de la principale difficulté à résoudre était dans quel sens on devait entendre ce rapport de raisons, le fondement de la quadrature. Aynscom prétendit, dans cette réponse, que cette troisième manière qu'Huygens n'avait pas même soupconnée, à cause de son éloignement du sens ordinaire, que Léotaud avait rejetée comme ne pouvant conduire à rien, et aussi difficile à déterminer que la quadrature elle-même, était cependant la véritable, la seule que Grégoire de Saint-Vincent eût entendue; que cette dernière raison enfin pouvait se déterminer par des rapports d'espaces hyperboliques; car, disait-il, si l'on prend deux espaces hyperboliques entre les asymptotes, et que ces espaces soient tels que chaque partie de l'un soit semblablement multiple de

chaque partie de l'autre, comme les premières raisons partielles sont multipliées des secondes. le premier de ces espaces sera autant multiple du second que la première raison totale contient la seconde. Le nombre qui exprimera le rapport de ces espaces hyperboliques sera donc l'exposant du rapport multiplié de la première à la seconde, c'est-à-dire que, si n est ce nombre, et que la première raison, savoir, celle des solides A, B, soit R, la seconde ou celle des solides C, D, soit P; la raison R sera multipliée suivant l'exposant n de la raison P, et par conséquent celle-ci le sera semblablement de la troisième cherchée; elle est par conséquent donnée et connue, suivant lui. Au reste, ce nouveau défenseur de Grégoire de Saint-Vincent tombait encore, malgré les instances de Huygens et de Léotaud, dans le même défaut que son maître. Le moyen le plus aisé de confondre ses adversaires, qui prétendaient cette dernière raison inassignable, était sans doute de l'assigner; il ne le faisait cependant point encore, ce qui prouve évidemment, comme le remarquait Huygens, que lui et son maître ne cherchaient qu'à prolonger la querelle, sans se mettre en peine d'éclaircir la vérité, ou plutôt en craignaient le

succès: ils espéraient du moins par là, laisser la question indécise aux yeux de la postérité et de leurs contemporains. Mais le P. Léotaud paraît l'avoir terminée dès lors entièrement; il n'attendait que cette explication du sens des paroles de Grégoire de Saint-Vincent, pour lui donner le dernier coup. En l'admettant de même que la manière dont ils prétendaient l'assigner, par le moyen de ces espaces hyperboliques dont j'ai parlé, il fit voir qu'il en résultait précisément le second sens qu'euxmêmes avaient rejeté. Son raisonnement est légitime: en effet, le moyen indiqué par Aynscom donnerait deux espaces hyperboliques nécessairement doubles l'un de l'autre; et par conséquent la première raison serait doublée de la seconde, et celle-ci le serait par conséquent de la troisième. Or, tout cela est faux, car on ne peut pas dire que la raison de 53 à 203 soit, en aucune manière doublée de celle de 5 à 11. Il est bien clair par là que Grégoire de Saint-Vincent se trompait, et l'on n'en peut douter, quoi qu'en ait dit son panégyriste, le P. Castel, dans sa préface au Traité du calcul intégral de Stone.

Quant aux autres quadratures que proposait Grégoire de Saint-Vincent, elles aboutissent toutes à un semblable raisonnement, qui compare plusieurs raisons entre elles; ainsi le défaut objecté à la première se trouve dans celles-ci. Un géomètre allemand, nommé Kinner, dont j'ai l'ouvrage, entreprit cependant la défense de la seconde; mais cette défense, comme celles de Sarassa et Aynscom, solide dans les points non contestés, ne résout pas plus qu'elles le nœud de la difficulté.

#### IX.

La querelle entre Grégoire de Saint-Vincent ou ses disciples, et les contradicteurs de sa quadrature, était à peine finie, qu'un ouvrage publié par un géomètre anglais occasiona une nouvelle discussion; la cause en était d'une nature bien différente de celle qu'on vient de voir. Jacques Gregory, c'est ce géomètre, prétendit démontrer, dans un traité intitulé Vera circuli et hyperbolæ quadratura (1), que ces quadratures étaient impossibles. Le titre de ce livre, quoique contradictoire, ce semble, avec son objet, ne l'est cependant pas en Géo-

<sup>(1)</sup> Patavii, 1668, ou les Opera varia de Huygens, p. 407.

métrie; c'est résoudre un problème que d'en démontrer l'impossibilité: ainsi *Gregory* ayant, à son avis, démontré celle de la quadrature du cercle, pouvait donner légitimement à son ouvrage le titre qu'il porte. Les quadratures approchées qu'il y donne sont les seules vraies, puisqu'elles sont les seules qui soient possibles.

Gregory établissait cette impossibilité sur quelques propriétés des polygones inscrits et circonscrits, et sur la nature de certaines suites qu'il nomme convergentes. Elles diffèrent des suites ordinaires en ce que, dans celles-ci, ce serait la somme de tous les termes qui donnerait la vraie valeur cherchée, et qu'on en approche d'autant plus qu'on en prend un plus grand nombre : dans les suites de Gregory, chaque terme exprime la valeur cherchée d'autant plus exactement qu'il est plus éloigné du premier.

Si CADB (fig. 15, 16, 17) représente un secteur circulaire, elliptique ou hyperbolique, après avoir tiré la corde AB, le diamètre CF, les tangentes AF, BF, puis encore les cordes AD, BD et la tangente GDE, on aura quatre secteurs de polygone, dont deux inscrits et deux circonscrits. Or, le rapport de ces figures

est tel, que le polygone CADB est moyen géométrique entre l'inscrit CAB et le circonscrit correspondant CAFB, et que le polygone CAGDEB est moyen harmonique entre CAFB et CADB. Si l'on continue à l'infini une inscription et une circonscription semblables, il se formera une suite infinie de polygones inscrits et circonscrits qui observeront toujours la loi précédente; ce qui fournit une méthode très simple pour déterminer tous ces polygones, les deux premiers seuls étant donnés; car, soient A et B ceux-ci; le second inscrit C sera moyen géométrique entre A et B, et le second circonscrit D sera moyen harmonique entre C et B; de même le troisième inscrit E sera moyen géométrique entre C et D, et le troisième circonscrit moyen harmonique entre E et D, et ainsi à l'infini (1). Cette suite enfin se terminera à deux termes égaux entre eux et au secteur que je nomme S; et l'on aurait consé-

<sup>(1)</sup> La proportion harmonique, dont on ne s'occupe plus dans les livres élémentaires, se compose de trois termes tels que la différence entre le 1<sup>er</sup> et le 2<sup>e</sup> est à la différence entre le 2<sup>e</sup> et le 3<sup>e</sup> comme le 1<sup>er</sup> est au 3<sup>e</sup>: c'est ce qui arrive aux nombres 3, 4, 6, puisque

quemment la quadrature du cercle et de l'hyperbole, si l'on pouvait exprimer ce dernier terme.

Il n'est pas douteux que la loi d'une progression semblable ne puisse être telle qu'il soit possible, dans certains cas, de trouver cette terminaison. Gregory en donne quelques exemples où il réussit heureusement; mais, dans celui dont il s'agit ici, non-seulement il désespère d'y réussir, mais il entreprend même de prouver qu'il est impossible de le faire: son raisonnement approche beaucoup de la démonstration, et se réduit au suivant.

Il est de la nature d'une suite semblable à

$$D - C : B - D :: C : B$$
,

d'où BD – BC = BC – DC; puis, D = 
$$\frac{2BC}{B+C}$$

Cette expression conduit à une autre plus connue, en observant que la proportion A:C::C:B, donne A+C:C+B::A:C; et prenant la valeur de C+B pour la mettre dans celle de D, il viendra  $D=\frac{2AB}{A+C}$ .

<sup>4-3:6-4::3:6.</sup> Ces nombres étant employés dans la théorie des accords musicaux, ont fait donner à cette proportion l'épithète d'harmonique. Dans le cas des polygones C, D et B, on aura

celle qu'on vient de décrire, et qui peut se disposer ainsi :

$$A, C, E, \ldots$$
  $B, D, F, \ldots$  s,

que chaque terme, C, par exemple, soit composé de A et B, comme E l'est de C et D, etc.; et que de même D soit composé de A, B, comme F de C, D, etc. C'est encore une conséquence de la génération de cette suite, que chaque terme, le dixième, par exemple, après A, B, soit composé de A, B comme le dixième après E, F l'est de ces derniers. Par conséquent, le terme infiniment éloigné, et qui l'est par là également de tous ceux de la suite, sera semblablement composé de chacun des couples A, B, ou C, D, ou E, F, etc.; et si, malgré ce raisonnement, on pouvait encore douter de la certitude de cette conclusion, on la confirmerait en remarquant que lorsque, par sa nature, le dernier terme est assignable, on le trouve par cette voie (voyez prop. 7 et suiv.), ce qui ne serait point, si cette propriété du dernier terme était fausse : on peut encore s'en assurer par d'autres raisonnemens.

Si l'on examine à présent la nature des premiers termes de cette suite, on s'apercevra

que le dernier terme cherché est inassignable analytiquement et en termes finis; car, prenant pour les termes A, B, des expressions de la forme  $a^3 + a^2b$  et  $ab^2 + b^3$ , afin d'éviter que C. D deviennent irrationnels, on a pour ceuxci  $a^2b + b^2a$  et  $2b^2a$ . Cela étant, le dernier terme S de cette suite convergente, qui exprime le secteur circulaire ou hyperbolique, devrait être une quantité composée des termes  $a^3 + a^2b$  et  $ab^2 + b^3$ , comme de ceux-ci,  $a^2b + b^2a$  et  $2b^2a$ ; c'est-à-dire que les mêmes opérations analytiques qui formeraient ce terme S des deux premiers, étant appliquées aux deux seconds, devraient produire la même quantité: or, c'est ce qui ne se peut en aucune manière; car le terme a<sup>3</sup>, puissance plus élevée qu'aucune autre de la même lettre dans les autres termes, donnera nécessairement dans les produits semblables, une puissance plus élevée, et il en résultera aussi une expression plus composée des premiers termes. qui le sont davantage que les seconds. Le dernier terme S ne peut donc s'exprimer analytiquement en termes finis, puisqu'il faudrait pour cela que cette expression analytique fût un même produit résultant de deux couples de grandeurs, qui, soumis aux mêmes opérations, doivent donner des produits différens et inégaux. On peut voir ce raisonnement plus développé dans la proposition 11 du traité de Gregory. J'ajouterai à ces raisons que ce n'est que dans l'infini que peut disparaître cette inégalité; ainsi l'expression du dernier terme S doit être d'une composition d'un degré infini : or, c'est ce qui n'est susceptible d'aucune résolution analytique en termes finis.

Les démonstrations négatives semblent avoir ce désaut, de ne point porter la même lumière que les positives; et c'est peut-être par cette raison que celles qui ont eu pour objet de démontrer l'impossibilité de la quadrature du cercle n'ont jamais eu un grand succès. Celle-ci ne parut point concluante à Huygens : prié d'en dire son avis, de même que du reste de l'ouvrage, il l'exposa par un écrit qui parut dans le Journal des Savans, du 2 juillet 1668; il y prétendit renverser entièrement les démonstrations de Gregory. Celui-ci répondit peu après dans les Transactions philosophiques, nº 37; il y convint de quelques inadvertances qui avaient procuré à son adversaire un léger avantage; il y établissait d'ailleurs assez solidement d'autres points contestés par Huygens, pour que celui-ci s'y rendît; mais il persista dans un nouvel écrit, inséré dans le même journal de la même année; il persista, dis-je, à prétendre que la démonstration principale ne concluait pas tout ce que Gregory en inférait. A la vérité, il paraissait se rendre sur l'impossibilité de la quadrature indéfinie; mais il niait toujours que l'on pût en conclure la même chose à l'égard de celle du cercle entier, ou de quelqu'un de ses segmens ou secteurs déterminés. Gregory répondit de nouveau à ces objections, et fit un dernier effort pour y établir son sentiment. On trouve entre autres, dans la réplique, un raisonnement qui paraît conclure qu'afin que la raison d'un secteur, à l'un des polygones inscrits, fût exprimée analytiquement, il faudrait que cette expression fût d'un degré infiniment élevé. Cette conséquence est conforme à ce qui est toujours arrivé par quelque méthode qu'on ait entrepris de résoudre ce fameux problème; l'analyse a toujours donné des expressions en termes infinis, qui ne sont que des équations d'un degré infini. Il résulte de là une grande présomption en faveur du raisonnement de Gregory. Les géomètres admettent aujourd'hui, d'une commune voix, que la quadrature indéfinie du cercle est impossible; mais, quant à la quadrature définie,

on suspend encore son jugement. L'impossibilité de la première espèce de quadrature n'entraîne pas nécessairement celle de la seconde, puisque Bernoulli a démontré qu'il y avait des courbes qui, quoique non quarrables indéfiniment, ne laissent pas d'offrir un ou plusieurs espaces déterminés absolument quarrables : on n'a point encore démontré que cela ne puisse pas arriver dans le cercle.

(i) Après avoir réfléchi encore plus attentivement sur le raisonnement de Gregory, il me paraît avoir eu raison d'en déduire l'impossibilité de la quadrature même définie du cercle; car s'il est vrai, comme il semble qu'on ne peut le lui contester, qu'en général le rapport d'un segment ou d'un secteur au polygone inscrit ou circonscrit ne peut être exprimé par une fonction finie, il est évident que cela aura également lieu à l'égard du cercle entier, et de quelque segment ou secteur particulier que ce soit. Il n'y aura donc dans le cercle aucun segment ou secteur dont le rapport avec une figure rectiligne puisse être exprimé en termes finis; ce qui exclut la quadrature du cercle

<sup>(&#</sup>x27;) Cet alinéa était une addition faite par l'auteur à la fin de l'ouvrage; on l'a mise à sa place.

entier, et de tout autre segment quelconque.

Il y eut aussi quelques contestations entre ces deux géomètres, sur le mérite des approximations qu'ils avaient données dans leurs ouvrages. Huygens non-seulement mit celles de Gregory au-dessous des siennes, mais il remarqua que quelques-unes d'entre elles étaient les mêmes que celles qu'il avait déjà publiées dans d'autres termes. La remarque était vraie; cependant le travail de Gregory ne laisse pas d'avoir quelque avantage, et de l'emporter, à certains égards, sur celui de Huygens. En effet, les approximations que celui-ci avait bornées au cercle, et cela parce que sa méthode ne pouvait le conduire plus loin; ces approximations, dis-je, conviennent également à l'hyperbole. La méthode du géomètre anglais ne sépare point ces deux courbes, qui tiennent l'une à l'autre par tant de propriétés analogues. Cette raison me détermine à les remettre ici sous ce point de vue plus général. Que A, C représentent deux polygones ou secteurs de polygones CAB, CADB inscrits de suite, comme on l'a déjà expliqué, soit au cercle, soit à l'ellipse ou à l'hyperbole (fig. 15, 16, 17), et que B, D soient les polygones circonscrits correspondans CAFB, CAGEB; le secteur est plus

grand que le polygone C±le tiers de la différence entre A et C. Le signe plus est pour le cercle, et le signe moins pour l'hyperbole; mais le même secteur est moindre que la seconde des deux moyennes, soit arithmétiques, soit géométriques, entre les polygones C, D. J'entends par la seconde, la plus voisine du polygone circonscrit, qui est la plus grande dans le cercle et l'ellipse, et la moindre dans l'hyperbole. Les deux limites sont par conséquent.....  $\frac{4C-A}{3}$  et  $\frac{C+2D}{3}$ .

Huygens revendiquait ces deux déterminations; mais on peut dire qu'indépendamment de la généralité que leur donnait Gregory, la méthode qui l'y conduisait les lui rendait propres. Gregory ajoute qu'on en approchera de plus près en prenant entre les limites précédentes la plus grande des quatre moyennes arithmétiques, savoir  $\frac{8D+8C-A}{15}$ , d'où il résulte le triple des chiffres exacts dans l'approximation qu'on en tire; je veux dire que si les limites précédentes donnent une valeur de la courbe qui ne diffère de la véritable que d'un 100000°, la dernière en donnera une qui ne diffèrera que d'un 100000 00000°. Ap-

pliquons, avec *Gregory*, ces vérités plus particulièrement aux arcs de cercle.

Si A est la corde d'un arc et B les deux cordes, prises ensemble, des moitiés de cet arc, qu'on fasse, 1°. A + B: B:: 2B: C, on aura  $\frac{8C + 8B - A}{15}$  plus grande que l'arc, la différence n'étant qu'environ <sup>1</sup>/<sub>300000</sub>, lorsque l'arc égale le quart du cercle, et beaucoup moindre quand il est une moindre portion de la circonférence; 2°. soit A:B::B:D; alors...  $\frac{12C+4B-D}{15}$  sera moindre que l'arc et en différera à peine d'un 60000°, lors même qu'il égalera le quart du cercle; 3°. qu'on prenne enfin entre ces limites la seconde des six moyennes arithmétiques (en commençant par la plus grande), elle sera moindre que l'arc, et l'erreur n'égalera pas 1 dans le cas où il serait un quart de cercle. Ces dernières approximations de Gregory l'emportent incontestablement sur celles de son adversaire; elles ont même cet avantage, d'être sans comparaison plus aisées à calculer. On peut voir toutes les pièces de cette contestation littéraire dans les Opera varia de Huygens (p. 405, et les Remarques de Huygens, p. 463); on y trouve

même le traité de *Gregory*, qui y a été inséré sans doute pour épargner au lecteur la peine de recourir à un ouvrage devenu rare et difficile à se procurer.

## X.

Je dois remarquer ici que Gregory n'est pas le seul qui ait réputé la quadrature du cercle impossible; divers autres avant et après lui l'ont regardée comme telle; et il faut convenir que, quoique leur sentiment ne soit pas appuyé sur une démonstration complète, il a néanmoins une probabilité qui approche beaucoup de la certitude : en effet, quel motif d'en juger ainsi ne fournissent pas tant d'efforts superflus qui ont eu ce fameux problème pour objet? Quand je parle d'efforts superflus, je suis bien éloigné de penser aux ridicules tentatives de ces hommes à qui l'on ne saurait accorder le titre de géomètre sans l'avilir et le prostituer; mais un grand nombre de génies supérieurs, les Archimède, les Apollonius, les Huygens, les Gregory, les Wallis, etc., sans parler de tant d'autres plus modernes, qui, après des peines inutiles, se sont vus réduits à perfectionner seulement la méthode d'approxi-

mation: tous ces génies, dis-je, semblent fournir de cette impossibilité une preuve qui approche beaucoup de la démonstration. Au reste, ceci ne regarde que la quadrature définie du cercle; c'est une vérité aujourd'hui reconnue, que l'indéfinie est impossible, comme l'illustre Newton l'a démontré dans ses Principes: il y fait voir que non-seulement le cercle, mais qu'aucune courbe rentrant en elle-même comme le cercle, l'ellipse, etc., n'est susceptible de quadrature indéfinie générale, non plus que de rectification, car l'équation qui exprimerait indéfiniment cette aire devrait être d'un degré infini. La manière dont Newton établit cette vérité est particulière (1), j'en donnerai une autre plus bas. Après Newton, je trouve, dans les Mém. de l'Académie avant 1600 (t. II, p. 220), Rolle cité comme ayant démontré la même chose. Saurin l'a fait encore dans les Mémoires de 1720 (p. 15). En voici une démonstration très simple.

Que l'on ait quarré l'aire indéfinie du cercle

<sup>(1)</sup> Philosophiæ naturalis principia Mathematica, lib. I, lemma XXVIII, p. 106 de l'édition de 1726, et t. I<sup>er</sup>, p. 116 de la traduction française par M<sup>me</sup> Duchâtelet.

ou le segment correspondant à une abscisse quelconque x ou CP (fig. 18), et qu'il soit exprimé par X, qui est une fonction quelconque de x, c'est-à-dire une expression formée de x et de ses puissances combinées, comme l'on voudra, avec des coefficiens constans; puisque cette fonction est d'un degré déterminé, l'exposant de la plus haute puissance de x sera un nombre finin; et il est évident qu'on aura par une équation finie le rapport des secteurs ACB, BCE, savoir, en ôtant du segment AP, le triangle CBP et l'ajoutant à BPE. Le rapport des arcs AB, BE quelconques étant donné, on aura conséquemment par une équation finie, celui de CP, CE, ou CP, PE; c'est-à-dire qu'on pourra indéfiniment diviser la circonférence du cercle en deux parties en raison quelconque, en n'ayant à résoudre qu'une équation d'un degré déterminé n. Mais la théorie des sections angulaires nous apprend que cela est impossible; car la raison proposée entre les arcs AB, AE, étant exprimée par deux nombres premiers entre eux et plus grands que n, l'équation qui en résultera sera nécessairement d'un degré plus élevé que n; et si ce rapport est irrationnel, il faudra nécessairement une équation d'un degré infini.

Quel que soit le nombre n, il ne peut donc être fini et déterminé, puisqu'il doit répondre à tous les cas imaginables des sections angulaires, et qu'il y en a une infinité qui conduisent à des équations d'un degré infini (1).

<sup>(1)</sup> Voyez l'Addition à la p. 110.

# CHAPITRE IV.

Des découvertes faites sur la mesure du cercle, à l'aide des nouveaux calculs, où l'on esquisse, par occasion, l'histoire de la naissance du calcul intégral.

## I.

Les découvertes qu'on vient de voir sur la mesure du cercle suffiraient déjà pour donner une grande idée de la sagacité des géomètres qui les ont produites; mais, sans les déprimer en aucune manière, nous osons dire qu'elles ne sont encore qu'une petite partie de ce que la Géométrie a fait à cet égard. C'est proprement aux calculs modernes que nous sommes redevables des grandes lumières sur ce sujet; ce sont les Wallis, les Newton, et quelques illustres analystes, dignes successeurs de ces excellens génies, qui lui ont donné la dernière perfection dont il paraît susceptible. L'ordre des progrès de ces découvertes nous engage à développer la naissance du calcul intégral; nous en avons saisi l'occasion avec d'autant plus

d'empressement que c'est le principal endroit par où nous avons espéré de rendre cet ouvrage intéressant pour les géomètres.

#### II.

Ils savent que l'objet de la Géométrie de l'infini est de trouver le rapport de la somme des élémens infinis en nombres qui croissent on décroissent suivant une certaine loi et dont une figure est composée, avec la somme des élémens égaux entre eux et au plus grand, et contenus dans un rectangle de même base et de même hauteur. On n'eut pas beaucoup de peine à déterminer ce rapport, quand les élémens suivaient une loi simple, telle que celle des termes d'une progression arithmétique, ou de leurs puissances. Fermat, Descartes et Roberval s'aperçurent, même avant Cavalleri, de la formule générale qui exprime ce rapport : Cavalleri s'y éleva aussi bientôt après de lui-même, dans ses Exercitationes geometricæ. Les ordonnées étant comme les puissances m de l'abscisse, soit entières, soit fractionnaires,  $\frac{1}{m+1}$  exprime en général le rapport de la figure à celle d'un rectangle de même base et même hauteur.

Mais tout cela n'était que quelques rayons échappés d'une plus grande lumière, que Wallis dévoila dans son Arithmetica infinitorum, 1657 (1). Cet illustre géomètre, en suivant le fil de l'analogie, qui fut toujours sa méthode favorite, ajouta beaucoup à ces découvertes; ce fut, par exemple, l'analogie qui le conduisit à étendre la formule donnée ci-dessus, aux cas même où l'ordonnée est en raison réciproque de l'abscisse. On lui doit l'ingénieuse idée de regarder les fractions comme des puissances dont les exposans sont négatifs : ainsi 1 n'est autre chose que x-m. Il fit enfin à l'égard de cette sorte de Géométrie, qui s'occupe de la mesure des grandeurs, ce que Descartes avait fait sur celle qui recherche les propriétés des lignes courbes : il y appliqua un calcul commode; et par là soumit à la Géométrie quantité d'objets qui lui avaient jusqu'alors échappé.

On tire aisément de la théorie de Wallis la mesure de toutes les paraboles, de leurs solides de circonvolution, etc., de toutes les figures enfin dont les élémens exprimés analytiquement ne renferment point de quantité

<sup>(1)</sup> Wallis Opera, t. I, p. 355.

complexe, et de variables sous le signe radical, ou qui ne peuvent s'en dégager par quelque substitution. Ainsi les figures dont les élémens sont exprimés indéfiniment par  $(a^a \pm x^a)^o$ ,  $(a^a \pm x^a)^1$ ,  $(a^a \pm x^a)^a$ , etc., se quarreront aisément; car ces expressions sont respectivement  $1, a^a \pm x^a$ ,  $a^4 \pm 2a^a x^a + x^4$ , qui donnent, suivant les principes de Wallis,  $x, a^a x \pm \frac{x^3}{3}$ ,  $a^4 x \pm \frac{2a^2 x^3}{3} + \frac{x^5}{5}$ , pour les aires correspondantes aux abscisses x. Ces conséquences sont tout-à-fait conformes au résultat du calcul in-

tégral appliqué aux mêmes exemples.

Il n'y a de la difficulté que dans les termes où les puissances de  $a^2 \pm x^a$  sont des nombres fractionnaires, ou lorsqu'elles sont négatives. Le premier cas est celui de l'expression de l'ordonnée du cercle, qui est  $\sqrt{a^2-x^2}$ , ou  $(a^2-x^2)^{\frac{1}{2}}$ ; x étant l'abscisse prise à compter du centre, et le rayon étant a. On ne connaissait pas encore, à cette époque, la manière de développer cette expression en termes rationnels; et c'était une condition nécessaire pour y appliquer l'Arithmétique de l'infini.

#### III.

Wallis, après avoir quarré un grand nombre de figures, se trouva donc arrêté comme on l'avait été jusqu'alors à la mesure du cercle : il tenta de surmonter cet obstacle; et, au défaut d'une méthode directe, il imagina les interpolations, auxquelles on a même donné son nom, car on les appelle souvent wallisiennes. Cette méthode d'interpolation consiste à observer, dans une suite de termes quelconques, la loi générale qui règne entre eux, et à insérer entre deux termes, un ou plusieurs autres qui suivent aussi cette loi. C'est ainsi, pour en donner un exemple assez simple, qu'ayant la progression des nombres triangulaires o, 1, 3, 6, 10, 15, etc., dans laquelle on voudrait insérer un terme entre chacun d'eux, on remarquerait que leur différence croissant en progression arithmétique, il faut que cette loi s'observe encore entre les termes de la nouvelle progression, c'est-à-dire que la différence y croisse encore arithmétiquement. Pour y parvenir, soient x et z les deux termes à insérer entre o et 1, 1 et 3, d'où naîtra la suite o, x, 1, z, 3; on aura d'abord x, 1-x, z-1 en proportion arithmétique continue; ce qui donnera  $x = \frac{3-z}{3}$ . La seconde équation viendra des trois différences 1-x, z-1, 3-z, qui doivent encore former une progression arithmétique continue, ce qui donnera  $z = \frac{6-x}{3}$ . Or, cette valeur de z substituée dans la première expression de x, donnera enfin  $x = \frac{3}{8}$ ; on trouvera de même  $z=1\frac{7}{8}$ : la suite interpolée sera donc  $0,\frac{3}{8}$ ,  $1,1\frac{7}{8}$ ,  $3,4\frac{3}{8}$ , 6, etc., dont les différences sont encore en progression arithmétique, savoir,  $\frac{3}{8},\frac{5}{8},\frac{7}{8}$ , etc. Tel est l'esprit des interpolations; et en voilà assez pour mettre les personnes intelligentes en état d'aller plus loin dans l'occasion : appliquons ceci à la mesure du cercle.

On remarquera donc, avec Wallis, qu'on a une suite d'expressions, comme  $(a^2 - x^2)^\circ$ ,  $(a^2 - x^2)^1$ ,  $(a^2 - x^2)^2$ ,  $(a^4 - x^2)^3$ , etc., dont les exposans des puissances, savoir, 0, 1, 2, 3, etc., croissent arithmétiquement (a); on a aussi les sommes des élémens que ces expressions désignent, ou les rapports des figures composées de ces élémens au rectangle de même base et même hauteur: dans le cas particulier où

<sup>(</sup>a) Arithmetica infinitorum et Algebra (Opera, t. I., p. 443; t. II, p. 344, 356).

x=a, ils sont respectivement,  $1, \frac{2}{3}, \frac{8}{15}, \frac{48}{155}$ , etc., ou, pour observer plus facilement la loi qui règne entre eux,  $1, \frac{2}{3}, \frac{2.4}{3.5}, \frac{2.4.6}{3.5.7}$ , etc. Or, qu'on insère dans la suite des expressions (a<sup>2</sup>-x<sup>2</sup>),  $(a^2 - x^2)^{\frac{1}{2}}$ , etc., celle-ci :  $(a^2 - x^2)^{\frac{1}{2}}$ , elle tombera entre la première et la seconde, comme  $(a^2-x^2)^{\frac{3}{2}}, (a^2-x^2)^{\frac{5}{2}}$  tomberont entre la seconde et la troisième, la troisième et la quatrième; et il se formera une progression régulière de l'expression  $(a^2 - x^2)$ , dont les exposans seront successivement  $0, \frac{1}{2}, 1, 1, \frac{1}{2}, 2, 2, \frac{1}{2},$  etc., encore arithmétiquement croissans, mais par des différences qui ne seront que la moitié des précédentes. Or, ne pouvant avoir directement les sommations de ces termes nouveaux, on les conclurait du moins de la suite......  $1, \frac{2}{3}, \frac{8}{15}, \frac{48}{105}$ , etc., si l'on pouvait y insérer de nouveaux termes entre le premier et le second, le second et le troisième, etc., et que ces nouveaux termes, d'après l'esprit de l'interpolation, suivissent exactement la loi qui règne dans cette progression, de même que leurs correspondans  $(a^2 - x^2)^{\frac{1}{2}}$ , etc. suivent la loi de la progression où on les a insérés. Le problème de la quadrature du cercle, envisagé de

cette manière, se réduit donc à interpoler entre 1 et  $\frac{2}{3}$  le terme qui convient à la progression..  $1, \frac{2}{3}, \frac{2.4}{3.5}, \frac{2.4.6}{3.5.7}$ , etc.

# IV.

Il serait long, et beaucoup plus que les limites de cet ouvrage ne me le permettent, de développer tout le reste de la théorie, toutes les remarques adroites que fait Wallis dans cette vue; il trouve enfin que ce terme est la suite infinie  $\frac{2.4.4.6.6.8.8.10.10.etc.}{3.3.5.5.7.7.9.9.11.etc.}$ , ou, ce ce qui revient au même,  $\frac{2}{3} \cdot \frac{16}{15} \cdot \frac{36}{35} \cdot \frac{64}{63} \cdot \frac{100}{99}$ . etc., à l'infini, ou encore  $\frac{8}{9} \cdot \frac{24}{25} \cdot \frac{48}{49} \cdot \frac{80}{81}$  etc., à l'infini (a). Celle-ci, dans quelque endroit qu'on la termine, donne une valeur plus grande que la vraie; la précédente la donne toujours moindre, d'où l'on peut se former des limites de plus en plus serrées: mais si l'on voulait employer cette expression à des approximations de l'aire du cercle, Wallis en fournit un moyen plus court que le précédent : le cercle est toujours plus

<sup>(</sup>a) Arithm. infinit., prop. 191 (Opera, t. I, p. 467).

grand que l'expression

$$\frac{2.4.4.6.6.8.8.10....z}{3.3.5.5.7.7.9.9...(z-1)}\sqrt{\frac{z-1}{z}},$$

et moindre que

$$\frac{2.4.4.6.6.8\ 8.10\ ......z}{3.3.5.5.7.7.9.9.....(z-1)}\sqrt{\frac{z}{z+1}}.$$

z exprime ici le dernier terme, ou celui où l'on veut s'arrêter; et il faut qu'il soit tel, que son inférieur correspondant soit moindre d'une unité, ou, ce qui est la même chose, que le nombre des termes soit pair. Ces limites sont démontrées par la manière dont Wallis trouve son expression; car il ne la conclut infinie que parce qu'il la trouve d'abord plus grande que  $\frac{2.4}{3.3}\sqrt{\frac{3}{4}}$ , puis moindre que  $\frac{2.4}{3.3}\sqrt{\frac{4}{5}}$ , ensuite plus grande que  $\frac{2.4.4.6}{3.3.5.5.5}\sqrt{\frac{5}{6}}$ , puis moindre que  $\frac{2.4.4.6}{3.3.5.5}\sqrt{\frac{6}{7}}$ , et ainsi de suite à l'infini. Or, il sera aisé d'assigner par là quel nombre de termes il faudrait employer pour arriver à un degré d'exactitude requis. Au reste, si quelqu'un doutait de la vérité de cette expression, je remarquerai en sa faveur qu'elle se réduit à la suite si connue pour le cercle,

1—\frac{1}{3}+\frac{1}{5}— etc. Euler le démontre dans les Mémoires de Pétersbourg (a), dans l'un desquels ce savant géomètre enseigne à transformer de différentes manières les suites infinies pour les réduire à la forme qu'on juge la plus avantageuse; ceux qui ne se rendent qu'à la multitude des preuves, regarderont celle-ci comme une confirmation frappante de la vérité de l'une et de l'autre suite.

#### V.

Wallis paraît être dans une opinion fort semblable à celle de Gregory sur la quadrature du cercle; il penche beaucoup à la regarder comme absolument impossible : les paroles suivantes contiennent son sentiment à ce sujet; elles sont remarquables. « Je suis fort » porté à croire, dit-il, ce que j'ai soupçonné » dès le commencement, que le rapport du » cercle à une figure rectiligne, est d'une na» ture à ne pouvoir être désigné par aucune » expression encore reçue, pas même par des » nombres irrationnels; de sorte qu'il serait » peut-être nécessaire d'introduire quelque nou» velle manière d'expression autre que les

<sup>(</sup>a) T. IX, ann. 1737, p. 178.

» nombres rationnels et irrationnels. (a) » Une des raisons qui déterminaient Wallis à cette manière de penser, était la remarque qu'il faisait, que la Géométrie connaît dès long-temps une infinité de grandeurs absolument irréductibles à des nombres rationnels. L'ordre et l'analogie ne conduisent-elles pas à penser, en conséquence, qu'il peut y en avoir d'autres qui soient, à l'égard des nombres irrationnels eux-mêmes, ce que ceux-ci sont à l'égard des premiers? J'ajouterai que la Géométrie ne se borne pas à ce seul exemple; il y a des ordres entiers de problèmes absolument irréductibles à d'autres inférieurs : la rectification de l'ellipse et de l'hyperbole paraît être de cette nature, comparée à la quadrature de ces courbes, et celles-ci le sont probablement de même, comparées à quelque figure rectiligne que l'on voudra, soit rationnelle, soit irrationnelle au quarré de leur diamètre. Dans ce cas, il est aussi chimérique de chercher la quadrature du cercle et de l'hyperbole autrement que par approximation, que de prétendre assigner exactement la racine d'un nombre qui n'est pas un quarré.

<sup>(</sup>a) Arithm. infin., prop. 190, scholium Algebra, c. 83 (Opera, t. I, p. 465; t. II, p. 353.)

## VI.

La découverte qu'on vient d'exposer fut bientôt suivie d'une autre qui ne lui cède point en beauté; elle est due à milord Brouncker que Wallis, travaillant à interpoler sa suite 1,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{8}{15}$ , etc., consulta sur la manière dont on pourrait y parvenir. Brouncker s'y appliqua; et pendant que Wallis, guidé par son analyse, rencontrait l'expression qu'on a déjà fait connaître, il trouva de son côté la suivante. C'est l'unité divisée par

$$\frac{1 + \frac{1}{2 + \frac{9}{2 + \frac{25}{2 + \text{etc.}}}}}{2 + \frac{49}{2 + \text{etc.}}}$$
ture de cette expression

La nature de cette expression est aisée à apercevoir; la voici cependant plus développée pour ceux à qui elle ne serait pas assez évidente : c'est une fraction qui diffère des autres en ce que, dans celles-ci, le dénominateur est un nombre entier fini et terminé; mais celle que donne milord *Brouncker* a pour dénominateur un nombre entier plus une fraction, dont le dénominateur est lui-même composé de la même manière, et ainsi à l'infini. Ici l'en-

tier du dénominateur est toujours 2, et les numérateurs des fractions sont successivement les quarrés des nombres impairs 1, 3, 5, 7, etc. Cette suite infiniment prolongée exprime le rapport du quarré du diamètre au cercle, en faisant le diamètre égal à l'unité; mais lorsqu'on la terminera, on aura alternativement des limites par excès et par défaut : ainsi  $1+\frac{1}{2}$  est trop petit, etc.

Au reste, ces limites seront beaucoup plus resserrées si l'on fait toujours le dernier dénominateur égal à la racine de son numérateur augmenté de 2; on aura alors alternativement

$$1 + \frac{1}{3}$$
,  $1 + \frac{1}{2 + \frac{9}{5}}$ ,  $1 + \frac{1}{2 + \frac{9}{2 + \frac{25}{7}}}$ ,

dont la première est encore plus grande que la vérité, la seconde moindre, la troisième plus grande, et ainsi à l'infini. Une invention si remarquable méritait d'être confirmée par une démonstration : Wallis en a donné une à la fin de son Arithmétique des infinis; mais on ne connaît point l'analyse qui y conduisit mylord Brouncker, et l'on doit regretter, avec

Euler (a), qu'elle n'ait jamais été communiquée.

### VII.

Les fractions de cette forme ont plusieurs propriétés remarquables, qui leur ont mérité l'attention spéciale d'Euler : on voit sur ce sujet un savant écrit de ce géomètre, dans les Mémoires de Pétersbourg (b). Parmi plusieurs usages auxquels il les emploie, il y en a un qui appartient à l'objet présent. Il s'en est servi pour résoudre ce problème : une fraction exprimée par de grands nombres étant donnée, par exemple, la raison de la circonférence au diamètre, de 314159 26535 etc. à 100000 00000 etc., il s'agit de trouver toutes les fractions en moindres termes, qui approchent de si près de la proposée qu'il soit impossible d'en approcher davantage sans y employer de plus grands nombres. On veut, par exemple, trouver dans les fractions dont le numérateur ne passe pas 10, ou 100, ou 1000, celle qui diffère le moins qu'il est possible de la vé-

<sup>(</sup>a) Mémoires de Pétersbourg, t. IX, p. 101, et Opuscula analytica, t. II, p. 149.

<sup>(</sup>b) Mémoires de Pétersbourg, t. IX, p. 98.

rité; il faut pour cela réduire ce rapport en fraction continue; c'est ce qu'on fera en divisant 31415 etc. par 10000 etc. Le quotient est 3, ensuite on divisera 10000 etc. par le reste 1415 etc., et l'on trouvera 7; on continuera de même, en divisant 1415 etc., par le reste de celle-ci, et l'on aura 15, et ainsi de suite: la fraction continue sera donc

$$3 + \frac{1}{7 + \frac{1}{15 + \frac{1}{1 + \frac{1}{192 + \text{etc.}}}}}$$
conne la solution du problèm

ce qui donne la solution du problème (1). En effet,  $\frac{3}{1}$  est moindre qu'il ne faut; vient ensuite la fraction  $\frac{22}{7}$ , trouvée par *Archimède*, et qui, de toutes celles dont le numérateur ne passe

<sup>(1)</sup> L'opération ne peut pas se faire sur des nombres indéfinis, comme l'auteur semble l'indiquer ici; de plus, il faut avoir une attention dont il ne parle pas. Le rapport proposé n'étant jamais rigoureusement exact, quelque grand que soit le nombre des chiffres qu'on y emploie, on ne doit pas pousser ce calcul jusqu'à la fin : il faut opérer en même temps sur deux fractions, l'une plus petite, l'autre plus grande que le rapport exact, et se borner aux quotiens qui sont communs aux deux.

pas 100, est la plus exacte par excès. Les trois premiers termes donnent 333; et avec un terme de plus on a celle de Metius, 355, qui est excédante : ces dernières sont les plus exactes (l'une par défaut, l'autre par excès), de toutes celles qui n'ont pas un numérateur plus grand que 1000. Celle de Metius surtout approche extrêmement de la vérité; on en voit la raison dans la fraction continue, c'est que le terme suivant in est très petit. En poursuivant, on obtient les rapports  $\frac{103093}{33102}$ ,  $\frac{104348}{33215}$ ,  $\frac{208341}{66317}$ , 521030, etc., qui ont des propriétés semblables, et qu'Euler enseigne à trouver par un moyen fort simple. Wallis, qui a résolu ce problème par une méthode beaucoup plus laborieuse, a donné une table de ces fractions poussée assez loin (a)

### VIII.

C'est une remarque digne d'attention dans l'histoire des sciences, que les découvertes les plus heureuses ont presque toujours été pré-

<sup>(</sup>a) Algebra, cap. 10 et 11 (Opera, t. II, p. 40 et 49) (1).

<sup>(1)</sup> Ce sujet a été traité de nouveau par Lagrange, dans le second volume des Élémens d'Algèbre d'Euler. Voyez aussi le Complément des Élémens d'Algèbre, à l'usage de l'École centrale des Quatre-Nations.

cédées de quelques légères ébauches qui en ont été l'occasion et le motif. Cela se vérifie ici : les idées de Wallis sur les interpolations. mises en œuvre plus heureusement par Newton, ont été le principe de presque toutes les découvertes de la nouvelle Analyse. Les suites infinies, dans la forme où nous les employons, le développement des puissances, ou le fameux binome de Newton et un grand nombre de nouvelles expressions de l'aire du cercle, furent le premier fruit des tentatives que ce géomètre fit pour surmonter l'obstacle qui avait arrêté Wallis. Il nous raconte lui-même le progrès de ces découvertes, dans sa seconde lettre, écrite à Oldembourg en 1676 (a). Nous ne saurions suivre un guide plus sûr.

Wallis, comme on l'a vu, avait réduit la quadrature du cercle à effectuer par les principes de l'Arithmétique des infinis, la sommation du terme  $\sqrt{1-x^2}$ , sommation qui, dans le cas défini du quart de cercle, ou de... x=1, est le terme à interpoler entre les deux premiers de la suite hypergéométrique,

<sup>(</sup>a) Commercium Epistolicum de analysi promotă, édit. in-4°, 1712, p. 67, ou Neutoni Opuscula, t. Ier, p. 328.

1,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{8}{15}$ , etc. Wallis avait bien remarqué que si, dans la suite x,  $x - \frac{x^3}{3}$ ,  $x - \frac{2x^3}{3} + \frac{x^5}{5}$ , etc., on pouvait trouver le terme moyen entre les deux premiers, on aurait quelque chose de plus parfait que la quadrature qu'on a fait connaître (a); car on aurait alors la mesure indéfinie du segment correspondant à l'abscisse x: mais il ne put y parvenir, quoiqu'il se fût assez bien mis sur la voie : la réussite en était réservée aux premiers essais de Newton.

Pour suivre plus aisément la marche de ce puissant génie dans cette recherche, il nous faut exposer plus distinctement les expressions qu'on a données ci-dessus; elles sont:

$$x,$$

$$x - \frac{1}{3}x^{3},$$

$$x - \frac{2}{3}x^{3} + \frac{1}{5}x^{5},$$

$$x - \frac{3}{3}x^{3} + \frac{3}{5}x^{5} - \frac{x^{7}}{7},$$

$$x - \frac{4}{3}x^{3} + \frac{5}{5}x^{5} - \frac{4}{7}x^{7} + \frac{1}{9}x^{9}.$$

Ce nombre suffira pour l'objet qu'on se propose.

Newton remarquait donc d'abord que toutes ces expressions commençaient par x, que tous

<sup>(</sup>a) Algebra, c. 82 (Opera, t. II, p. 352).

leurs termes étaient alternativement positifs et négatifs; que les puissances de x allaient toujours en croissant, comme x,  $x^3$ ,  $x^5$ , etc.: il ne s'agissait que de trouver les coefficiens. Pour cela, il observait que la première expression, x, équivalant à  $x - \frac{\circ}{3} x^3$ , les coefficiens des termes qui occupent le second rang perpendiculaire, sont successivement  $\frac{\circ}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$ , etc.; ainsi l'expression à insérer entre  $x - \frac{\circ}{3} x^3$  et  $x - \frac{1}{3} x^3$ , doit avoir un coefficient moyen

arithmétique entre  $\frac{6}{3}$  et  $\frac{1}{3}$ , savoir,  $\frac{\frac{1}{2}}{3}$ . Les deux

premiers termes seront donc  $x = \frac{1}{3}x^3$ ; et comme les dénominateurs croissent arithmétiquement et sont 3, 5, 7, etc., tout est fait à cet égard: il ne reste plus à déterminer que les numérateurs de ces coefficiens. C'est aussi précisément le nœud de la difficulté; et il y eut bien de la sagacité à remarquer, comme fit Newton, que m étant le numérateur du coefficient du second terme, ceux des suivans étaient succes-

sivement  $\frac{m \ (m-1)}{1.2}$ ,  $\frac{m \ (m-1) \ (m-2)}{1.2.3}$ , etc.,... ainsi qu'il est aisé de le vérifier sur les termes où ces coefficiens sont connus.

Appliquons à présent cette dernière remarque

à l'expression  $x = \frac{1}{2}x^3$ , — etc., où le numérateur du second terme est ½. En mettant cette valeur à la place de m, dans les formules ci-dessus, on trouve pour les termes suivans,  $-\frac{1}{8}$ ,  $+\frac{1}{16}$ , - 5 etc. Ainsi, ayant égard à la succession des signes, on a pour le troisième terme,  $-\frac{1}{5}x^5$ , ou bien,  $-\frac{1}{40}x^5$ ; pour le quatrième,  $-\frac{1}{7}x^7$ , ou  $-\frac{1}{112}x^{7}$ , etc., d'où il résulte enfin l'expression  $x - \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{40}x^5 - \frac{1}{112}x^7 - \frac{5}{1152}x^9 - \text{etc.},$ ou, afin de mieux voir la loi de sa continuation,  $x = \frac{1}{2.3} x^3 = \frac{1}{2.4.5} x^5 = \frac{1.3}{2.4.6.7} x^7$  $-\frac{1.3.5}{2.4.6.8.9}x^9$  — etc. : telle est la première suite qui ait été donnée pour l'aire du cercle. Si le détail où l'on vient d'entrer a déplu à quelque lecteur, on le prie de faire attention que la nature de cette découverte, l'une des plus intéressantes de l'Analyse, demandait ce détail. La vraie histoire des sciences consiste à développer autant qu'il se peut le procédé même de l'invention; et cela est d'autant plus nécessaire, que ce procédé est ordinairement différent de celui que l'on expose dans la suite.

#### IX.

Newton ne tarda pas à découvrir un moyen plus court et plus simple de parvenir à la même vérité : il s'aperçut bientôt après qu'il ne s'agissait que de développer le terme  $\sqrt{1-x^2}$ , en expressions rationnelles; il le fit d'abord en insérant, par une méthode semblable, un nouveau terme entre le premier et le second de la suite

$$1, \quad 1 - x^2, \quad 1 - 2x^2 + x^4, \text{ etc.}$$

Ici il ne faut qu'omettre les diviseurs 3, 5, 7, etc. de la précédente, et diminuer de l'unité l'exposant de chaque puissance de x: on a alors

$$\tau - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{8}x^4 - \frac{1}{16}x^6 - \frac{5}{128}x^8 - \text{etc.}$$

Cette remarque mit Newton en possession de sa formule pour élever le binome a+b à une puissance quelconque m, formule qui sert encore à extraire les racines, en faisant m un nombre fractionnaire. Il s'aperçut enfin que, pour trouver la valeur rationnelle de  $\sqrt{1-x^2}$ ,

il n'y avait qu'à en extraire la racine quarrée par le procédé ordinaire : seulement, de même que dans les extractions de racines des nombres qui ne sont pas des puissances exactes, l'opération ne se terminera pas. Par cette méthode, la plus simple de toutes, du moins dans ce cas particulier, on trouve...  $\sqrt{1-x^2}$ , comme ci-devant, égal à......  $1-\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{8}-\frac{x^6}{16}-\frac{5x^8}{128}-$  etc., ce qui, suivant la méthode de Mallie devant pour l'aire de

la méthode de Wallis, donne pour l'aire du cercle la même suite  $x - \frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{40} - \frac{x^7}{112} - \text{etc.}$ 

Ces trois méthodes différentes, et qui conduisent précisément à la même valeur de l'aire du cercle, doivent se servir de confirmation mutuelle auprès de ceux pour qui cette analyse serait trop relevée : elles n'ont pas besoin de ce secours auprès des géomètres, pour qui elles auront chacune en particulier assez d'évidence. Je remets à tirer plus bas quelques conséquences et à donner quelques détails en faveur de ceux que ces vérités générales ne satisferaient pas.

 $\mathbf{X}$ .

L'invention des calculs différentiel et intégral, ou, comme on les nomme en Angle-

terre, des fluxions et des fluentes, succéda bientôt à ces premières découvertes sur la mesure du cercle, et en fournit de nouvelles. L'illustre Newton en était déjà possesseur en 1668. Mercator publiait alors sa Logarithmotechnie, ouvrage dans lequel, comme on sait, il quarrait l'hyperbole par une suite infinie, et en tirait la construction des logarithmes. C'est une découverte qui, dès les années 1665, 1666, était familière à Newton, inconnu encore et ne cherchant point à se faire connaître; car il raconte qu'il s'amusa alors à calculer les logarithmes par la quadrature des aires hyperboliques. Pudet dicere, écrivait-il à Oldenburgh, en 1676, ad quot figurarum loca has computationes otiosus eo tempore perduxi. Nam tunc sane nimis delectabar inventis hisce.

La publication de l'ouvrage de Mercator, qui aurait excité un autre à divulguer tant de découvertes, faillit au contraire à déterminer Newton à supprimer toutes les siennes. Il se persuada que Mercator, après avoir trouvé la quadrature de l'hyperbole, ne tarderait pas à rencontrer celle du cercle, ou que, si elle lui échappait, d'autres étendraient sa découverte et l'appliqueraient à cette courbe. Il n'y avait en effet qu'un pas à faire, et un pas en appa-

rence peu difficile; mais ce n'est pas là le seul exemple dans l'histoire des sciences, où l'on voit une découverte manquée par celui-là même qui l'avait amenée à sa maturité. Newton enfin ne croyait pas être encore d'un âge assez mûr pour écrire: trait admirable et unique de modestie dans un génie si supérieur! Qu'il devrait être gravé dans l'esprit de ces hommes dont les ouvrages prématurés annoncent la téméraire entreprise d'instruire le public de ce dont ils ont à peine une légère teinture!

Ce ne fut que sur les instances de Barrow que Newton se détermina à communiquer ses découvertes analytiques. Barrow était venu à connaître sur ces entrefaites cet homme rare, et il en avait senti tout le mérite; car il était luimême homme de génie et grand géomètre. Newton lui remit, aussitôt après la publication de la Logarithmotechnie de Mercator, un écrit intitulé Analysis per æquationes numero terminorum infinitas, qui fut envoyé à Collins, le Mersenne de l'Angleterre (1). Dans ce traité, imprimé dans le Commercium epistolicum, sur la copie de Collins, collationnée au manuscrit de

<sup>(1)</sup> On sait que celui-ci était en correspondance avec presque tous les savans de son temps.

Newton, on trouve presque tout le calcul moderne : les quadratures et les rectifications des courbes, soit de celles qui en sont susceptibles en termes finis, soit de celles qui ne les admettent qu'en suite infinie; la formation de ces suites, leur retour, l'extraction des racines, la résolution approchée des équations de tous les degrés; le principe enfin du calcul des fluxions et des fluentes, qui y est clairement énoncé et déduit du mouvement (p. 14 du Comm. epist., ou Newtoni Opuscula, t. I, p. 18). Une exposition plus détaillée de toutes ces découvertes appartient à une histoire particulière de l'Analyse. On se bornera ici à ce qui regarde spécialement la mesure du cercle, que Newton, dans cet écrit, perfectionne de bien des manières. Il y enseigne à trouver indéfiniment la grandeur de l'arc, soit par la connaissance du sinus verse, c'est-à-dire de l'abscisse commençant à l'extrémité du diamètre, comme AD (fig. 19), soit par celle du sinus droit ou de l'abscisse prenant son origine au centre. Il en fait de même de l'aire; ainsi, supposant le rayon du cercle égal à 1, l'aire du segment BCDE, qui répond à l'abscisse x ou CD, est égale à l'expression

$$x - \frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{40} - \frac{x^7}{112} - \text{etc.}$$

136 HISTOIRE DE LA QUADRATURE et l'arc BE est égal à la suivante,

$$x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \frac{5x^7}{112} + \text{etc.}$$

Au reste, les coefficiens  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{40}$ ,  $\frac{1}{112}$ , etc. sont équivalens à  $\frac{1}{2.3}$ ,  $\frac{1}{2.4.5}$ ,  $\frac{1.3}{2.4.6.7}$ , etc., ce qui donne le moyen de continuer la progression. Mais si l'on veut la grandeur du segment ADE, nommant AD=x, et le rayon 1, sa valeur est

$$\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{2}} \left[ \frac{4}{3} x - \frac{x^2}{5} - \frac{x^3}{4 \cdot 7 \cdot 2} - \frac{3x^4}{4 \cdot 6 \cdot 9 \cdot 4} - \frac{3 \cdot 5x^5}{4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 8} - \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot x^6}{4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 13 \cdot 16} - \text{etc.} \right],$$

qui, à partir du troisième terme, présente une loi facile à saisir, si l'on observe que le dernier facteur du diviseur va toujours en doublant. Les dénominations restant les mêmes, la valeur de l'arc AE est

$$\sqrt{2x}\left[1+\frac{1}{6}x+\frac{3}{40}x^2+\frac{5}{112}x^3+\frac{35}{1152}x^4+\text{etc.}\right]$$

On peut enfin, par la méthode du retour des suites, trouver la grandeur du sinus, soit verse, soit droit, étant donné l'arc ou l'aire. Newton en offre quelques exemples : l'arc AE étant z,

le rayon 1, le sinus verse AD est égal à la suite

$$\frac{z^{4}}{2} - \frac{z^{4}}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{z^{6}}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} - \frac{z^{8}}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8} + \text{etc.},$$
ou
$$\frac{z^{2}}{2} - \frac{z^{4}}{24} + \frac{z^{6}}{720} - \frac{z^{8}}{40320} + \text{etc.},$$

et le sinus DE à celle-ci :

$$z - \frac{z^3}{6} + \frac{z^5}{120} - \frac{z^7}{5040} + \frac{z^9}{362880} - \text{etc.}$$

Il est aisé d'apercevoir que les diviseurs numériques sont ici les produits successifs 2.3, 2.3.4.5, 2.3.4.5.6.7, etc.

#### XI.

Les découvertes de Newton ayant été publiées et communiquées à divers géomètres, par l'entremise de Collins, celui qui se hâta le plus d'y ajouter, et qui le fit le plus heureusement, fut Jacques Gregory; c'était un géomètre de grande espérance, un homme à seconder Newton, si la mort ne l'eût enlevé à la fleur de son âge. Il l'avait précédé dans l'invention du télescope catadioptrique, et il marcha de près sur ses traces dans quelques-unes de ses découvertes analytiques.

A peu près dans le même temps que Newton se disposait à répondre aux instances de Barrow, Gregory publiait dans ses Exercitationes Geometricæ, une suite infinie pour exprimer l'aire du cercle : cet ouvrage parut peu après celui de Mercator. La suite de Gregory est celle-ci:

$$\frac{4r^{a}}{2d - \frac{e}{3} - \frac{e^{a}}{90d} - \frac{e^{3}}{756d^{4}} - \frac{23e^{4}}{113400d^{3}} - \frac{260e^{5}}{7484400d^{4}} - \text{etc.}}$$

Le rayon est désigné dans cette expression par r; d est la moitié du côté du quarré inscrit, et e la différence du rayon avec ce côté (1). Cette suite converge assez rapidement; elle n'a que le désavantage d'être formée de termes un peu compliqués, et dont on n'aperçoit pas la loi.

Gregory fut bientôt informé par Collins, de la découverte de Newton, sur l'aire des courbes, et eut communication de quelques-unes des suites de ce dernier; mais préoccupé de sa méthode et de la suite qu'il avait trouvée, il crut d'abord que celles de Newton devaient avoir la même origine, ce qui les lui rendit moins remarquables. Voyant même qu'elles ne se rapportaient point aux siennes, il conçut quelques doutes sur leur légitimité; mais ce ne fut

<sup>(1)</sup> Commercium epistolicum, p. 39-40.

qu'un sentiment passager, auquel succéda bientôt celui de la justice que méritaient les inventions de Newton. Non-seulement Gregory s'assura de leur vérité, mais à l'aide d'une profonde méditation, il parvint à découvrir la méthode que Newton s'était formée. On lui rend ce témoignage dans plusieurs endroits du Commercium epist. (a). Il renvoya bientôt après à Collins la suite pour exprimer l'arc par la tangente, savoir,  $a = t - \frac{t^3}{3r^2} + \frac{t^5}{5r^4} - \frac{t^7}{7r^5} + \text{etc.},$ où t est la tangente, r le rayon, et a l'arc cherché. Cette suite, l'une des plus élégantes par sa simplicité et la régularité de la loi de ses termes, est, tout compensé, celle qui, maniée avec adresse, fournit les approximations les plus commodes. Gregory donna aussi des suites pour exprimer, par l'arc, la tangente et la sécante, et même pour en tirer immédiatement leurs logarithmes. La rectification de l'ellipse et de l'hyperbole en suites infinies, que Collins ne lui avait point communiquée, était aussi de ce nombre. Je n'ai fait mention de ces dernières découvertes, étrangères à mon sujet, que pour justifier les éloges que j'ai

<sup>(</sup>a) Pag. 29, 48, 71.

donnés à ce grand géomètre : je reprends le fil de mon histoire.

# XII.

On doit reconnaître, et c'est une vérité dont le Commercium epistolicum fournit des preuves, que toutes ces nouveautés brillantes d'analyse prirent naissance en Angleterre, et que les géomètres du continent y eurent alors peu de part : ce fut seulement quelques années après (en 1674) que Leibnitz trouva sa suite pour le cercle, savoir,  $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \text{etc.}$ le diamètre étant l'unité. On ne peut disconvenir que cette suite soit la même au fond que celle de Gregory, qui trouvait (faisant le rayon = 1 et la tangente aussi = 1) la même expression pour le demi-quart de cercle, ou l'arc de 45°; cependant plusieurs circonstances doivent écarter l'imputation de plagiat intentée à ce sujet contre Leibnitz.

1°. Cette découverte est chez lui une suite de la méthode de transformation qu'il avait imaginée pour débarrasser l'expression de l'ordonnée du cercle de l'irrationnalité qui l'accompagne, afin d'y appliquer le développement de Mercator. Cette méthode, exposée au long

dans le cours d'Ozanam, avait été communiquée aux géomètres vers l'an 1674. Leibnitz s'est plaint plusieurs fois du silence de cet écrivain sur l'auteur de cette ingénieuse invention, dont on serait ainsi tenté de faire honneur à Ozanam, si l'on ne savait que ce mathématicien était d'une classe bien inférieure à celle des analystes dont il est question ici.

2°. La bonne foi de Leibnitz paraît évidemment dans les lettres qu'il écrivait sur cela à Oldenburgh, en 1674, et dans lesquelles il lui faisait part de sa découverte avec une sorte de transport (a). Croira-t-on qu'il eût été si peu fin que de tenir un pareil langage s'il l'avait reçue de Collins ou d'Oldenburgh, comme on l'a prétendu faire soupconner? Les réponses de Collins le lui auraient bien rappelé; mais ce secrétaire de la Société royale de Londres se contente, au contraire, d'informer Leibnitz, comme pour la première fois, des progrès que Newton et Gregory avaient faits dans l'analyse. Ces raisons me font penser qu'il y aurait de l'injustice à dépouiller Leibnitz de cette découverte, comme ont voulu faire quelques partisans trop zélés de la gloire de la nation anglaise.

<sup>(4)</sup> Comm. epist., p. 37.

Newton, plus équitable, et sachant que ce qui s'était présenté à Gregory pouvait aussi avoir été trouvé par Leibnitz au-delà des mers, ne fait point de difficulté de l'appeler la suite de Leibnitz (a). Celui-ci avait eu dessein de la publier dans un traité particulier qu'il se proposait d'intituler Quadratura arithmetica; il est souvent parlé de ce projet dans le Commercium epistolicum. Sans doute, lorsque Leibnitz fut en possession de plus grandes découvertes, celle-ci ne lui parut plus assez remarquable pour en faire la matière d'un ouvrage : il en donna le précis dans les Actes de Leipsic, année 1682 (p. 41), sous le titre de De verá proportione circuli ad quadratum circumscriptum in numeris rationalibus.

## XIII.

Les raisons que je viens de présenter pour disculper Leibnitz de l'accusation de plagiat intentée contre lui, recevront un nouveau poids de la remarque suivante : c'est que la découverte dont il est ici question semble n'avoir pas été d'une difficulté si grande, qu'elle ne

<sup>(</sup>a) Comm. epist., p. 79, et ailleurs.

se soit présentée en même temps à divers géomètres. Elle n'a point échappé à de Lagny, si nous l'en croyons lui-même : il nous assure, dans les Mémoires de l'Acad. de 1719 (p. 144) qu'il avait trouvé, dès l'année 1682, la même suite, nullement informé encore de ce que Gregory et Leibnitz avaient fait à ce sujet; et l'on n'en sera point surpris, car cette année-là est la première où fut publiée la suite en question dans les Actes de Leipsic. De Lagny, alors à Toulouse, ne pouvait que difficilement avoir connaissance, soit des lettres de Leibnitz et de Newton, toujours restées entre des mains privées, soit de ces journaux que l'Allemagne voyait tout nouvellement paraître. Ajoutons à cela que la méthode de de Lagny, de même que celle de Leibnitz, dont elle diffère cependant, donne du poids à ce qu'il dit; car elle paraît avoir été imaginée dans les mêmes vues, je veux dire pour éviter l'irrationnalité, qui seule empêchait d'appliquer au cercle la méthode de division de Mercator, la seule encore connue pour quarrer les figures. Si de Lagny a pu faire cette découverte, ne sera-t-il pas vraisemblable que Leibnitz, qui a donné des preuves d'un génie fort supérieur, l'ait aussi faite dans les mêmes circonstances?

### XIV.

Depuis que le calcul intégral a fait des progrès parmi les géomètres, rien n'est plus connu que les différentes expressions qu'on vient de donner du cercle et de ses parties : il ne faut qu'être initié dans ce calcul pour les trouver. On ne s'attachera donc point à les développer ici par son moyen; ceux qui l'ignorent peuvent consulter les ouvrages qui en ont traité : voici seulement quelques expressions du cercle, qu'on n'a pas pu faire connaître dans le cours de la narration précédente.

Si la corde d'un arc est x, le diamètre 1, le segment est égal à

$$\frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{4.5} + \frac{3x^7}{4.4.7} + \frac{3.5x^9}{4.4.6.9} + \text{etc.}$$

Cela est aisé à démontrer, soit en le tirant immédiatement de l'expression du petit triangle ABC (fig. 20), qui est  $\frac{x^2dx}{2\sqrt{1-x^2}}$ , soit en le dérivant de la suite qui exprime le demi-segment ADE, la demi-corde AE étant  $=\frac{1}{2}x$ .

On a donné précédemment, d'après Leibnitz et Gregori, la suite  $1 - \frac{x}{3} + \frac{x}{5} - \frac{x}{7} + \text{etc.}$ , pour l'expression de l'arc de 45°, ou de l'aire du quart

de cercle, le rayon étant 1. Newton a trouvé que la suite  $1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \text{etc.}$ , exprimait aussi l'arc de 90°, la corde étant l'unité, et le rayon étant conséquemment  $\sqrt{\frac{1}{2}}$ . Voici encore une autre manière d'exprimer l'aire du cercle. Que le diamètre soit 1, et la tangente  $t = \frac{1}{2}$ , l'aire de tout le cercle sera la somme de ces trois suites:

$$t - \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5} - \frac{t^7}{7} + \frac{t^9}{9} - \text{etc.},$$

$$t^2 + \frac{t^5}{3} - \frac{t^8}{5} - \frac{t^{11}}{7} + \frac{t^{14}}{9} + \text{etc.},$$

$$t^4 - \frac{t^{10}}{3} + \frac{t^{16}}{5} - \text{etc.}$$
 (1)

Je passe à présent à montrer l'usage de ces expressions, qu'on n'a encore envisagées que d'une manière générale.

# XV.

Il est d'abord évident que chacune de ces suites fournit un moyen commode pour trouver la grandeur approchée de tout segment, de tout secteur, de tout arc de cercle, lorsque la valeur de l'indéterminée qui lui convient

<sup>(1)</sup> Commercium epistolicum, p. 77 et 79.

sera assez petite pour faire converger la suite rapidement: je vais m'expliquer par un exemple. Que l'on demande l'aire du segment BCDE (fig. 19), où l'abcisse n'est qu'une petite partie, par exemple un tiers du rayon; alors la suite qui convient à ce cas, savoir,

$$x - \frac{1}{2.3} x^3 - \frac{1}{2.4.5} x^5 - \text{etc.}$$

se réduira à

ou

$$\frac{1}{3} - \frac{1}{2.3.27} - \frac{1}{2.4.5.243} - \text{etc.},$$

$$\frac{1}{3} - \frac{1}{16} - \frac{1}{160} - \text{etc.}$$

Or il est visible que les deux premiers termes seuls donnent la grandeur de ce segment à moins d'un 9000° près. Ainsi, le plus souvent, un très léger calcul approche extrêmement de la vérité; et dans d'autres cas moins avantageux, l'emploi de 4, 5 ou 6 termes suffira. Je ne m'arrête pas davantage à ceci; dans d'autres cas où la suite ne serait pas fort convergente, on pourra même éviter la peine de sommer un nombre médiocre de termes: il y a des méthodes que l'on indiquera, et par lesquelles on convertit une suite peu convergente en une autre qui l'est beaucoup.

#### XVI.

Lorsque l'on a voulu obtenir par ces suites, de grandes approximations de la valeur entière du cercle, on a cherché, pour diminuer le travail, les cas les plus avantageux pour les faire converger. Si voulant, par exemple, exprimer l'aire du quart de cercle, on s'était contenté de donner à l'abscisse x la valeur 1 qui lui convient alors, dans la suite.....  $x - \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{40}x^5 - \frac{1}{112}x^7$  etc., on aurait eu  $1 - \frac{1}{6} - \frac{1}{40} - \frac{1}{112}$  — etc., qui est en effet la vraie grandeur du quart de cercle. Mais comme cette suite converge peu, il faudrait sommer un grand nombre de termes, peut être trente ou quarante, pour en tirer une approximation seulement en dix décimales; au lieu qu'en faisant x égal à  $\frac{1}{2}$ , le travail est considérablement abrégé; car alors l'arc BE étant le = du quart de cercle, si de la valeur de BCDE on ôte le triangle CDE connu, le reste, savoir, le secteur BCE, triplé, sera le quart de cercle. Or la valeur de BCDE converge assez rapidement pour la trouver sans beaucoup de peine;

car la suite  $x = \frac{x^3}{2.3} = \frac{x^5}{2.4.5} = \frac{1.3x^7}{2.4.6.7} = \text{etc.},$ 

lorsqu'on fait  $x = \frac{1}{2}$ , se convertit en  $\frac{1}{2} - \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 8}$   $-\frac{1}{2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 32} - \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 128}$  - etc., qui est composée de fractions assez sensiblement décroissantes.

On s'engagerait au reste dans d'étranges calculs, si l'on entreprenait de sommer ces fractions à la manière ordinaire : la méthode des fractions décimales en diminuera considérablement la fatigue.

Cependant cette méthode elle-même ne suffirait pas, si l'on n'usait encore de quelque adresse pour s'épargner quantité d'opérations superflues. En effet, en calculant chaque terme de la manière qui se présente d'abord, il faudrait, après avoir trouvé le numérateur et le dénominateur de chaque fraction, augmenter le numérateur d'un certain nombre de zéros, et puis diviser par le dénominateur, qui bientôt serait composé d'une multitude de chiffres. Or, on voit aisément combien ce procédé serait laborieux et incommode; au lieu qu'avec un peu d'attention, il se présente un moyen de l'abréger considérablement. Ce moyen consiste à mettre la suite proposée sous une autre forme, dans laquelle

chaque terme se déduit du précédent, en l'affectant d'un coefficient dont la progression est facile à apercevoir. Ayant, par exemple, nommé le premier terme négatif  $\Lambda$ , le second est  $=\frac{3\Lambda}{4.5.4}$ , comme il est aisé de le vérifier en mettant au lieu de  $\Lambda$  sa valeur; nommant ensuite  $\Lambda$  ce second terme, le troisième devient  $\Lambda$  de manière que la suite entière paraît sous cette forme:

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2 \cdot 6 \cdot 4} - \frac{3A}{4 \cdot 5 \cdot 4} - \frac{3 \cdot 5B}{6 \cdot 7 \cdot 4} - \frac{5 \cdot 7C}{8 \cdot 9 \cdot 4} - \frac{7 \cdot 9D}{10 \cdot 11 \cdot 4}$$
- etc.,

où il suffit de la plus légère inspection pour la continuer à l'infini.

Supposons donc à présent qu'il s'agisse de déterminer avec 9 décimales, l'aire du quart de cercle, comparée au quarré du rayon; nous emploierons pour cela la suite préparée comme l'on vient de voir, où l'abscisse x a été faite = ½, afin de trouver le segment BCDE. J'ai calculé en particulier chaque terme jusqu'à 12 décimales, afin d'être assuré que la neuvième du résultat est exacte. Nous aurons donc d'abord ½=0,50000 00000 00 et ¼

= 0,02083 33333 33; ensuite multipliant ce nombre par 3, et le divisant par le produit de 4,5,4, ou 80, on a pour quotient........ 0,00078 12499 99; de même, multipliant celui-ci par 15 et divisant par 168, on trouve le terme C=0,00006 97544 64, et ainsi à l'égard des autres; on range enfin tous ces termes, affectés du même signe, dans une colonne, comme on le voit ici:

| T PH PY PY PY |
|---------------|
| 333 33        |
| í99 99        |
| 544 64        |
| 771 05        |
| 37 67         |
| 925 68        |
| 27 82         |
| 58 75         |
| 10 93         |
| 2 10          |
| 41            |
| 8             |
| 1             |
| 0             |
| 51246         |
|               |

Otons la somme de ces termes, 002169 etc.

 $de = \frac{1}{2}$ , ou o,5000 etc., le reste sera..... o, 47830 57387 54; mais il faut retrancher de là le triangle CDE, dont l'aire est égale à  $\frac{1}{4}\sqrt{\frac{3}{4}}$  ou  $\frac{1}{8}\sqrt{3}$  = 0,216506350946. La soustraction faite, on trouve 0,261799387808, pour la valeur du secteur BCDE, qui, multipliée par 3, donne pour le quart de cercle 0,78539 8163424, le quarré du rayon étant 1,00000 00000 oo. Or, cette expression, qui excède un peu la vérité, parce que dans tous les termes négatifs le dernier chiffre est moindre que le véritable, quoique de moins d'une unité; cette expression, dis-je, coïncide avec celle de Ludolph jusqu'au dixième chiffre inclusivement : car la raison du quart de cercle au quarré du rayon est la même que celle de l'arc de 45° au rayon; par conséquent l'arc de 45° est exprimé par le nombre ci-dessus; donc en le quadruplant on aura la demi-circonférence comparée au rayon, ou la raison de la circonférence entière au diamètre. Or ce nombre multiplié par 4 est 3, 14159 26536 96, ce qui convient avec le nombre de Ludolph jusqu'au onzième chiffre, qui est un peu trop grand dans cette expression, par la raison que nous en avons donnée plus haut.

Mais si l'on voulait avoir une expression certainement au-dessous de la vérité, pour la comparer à la première, et être plus assuré des vraies limites de la circonférence, on l'aurait aisément en supposant les onze derniers termes de la suite ci-dessus augmentés d'une unité; à l'égard des deux premiers, le peu dont ils s'écartent de l'exactitude, par défaut, ne saurait contre-balancer l'excès qu'on donne à tous les autres. On aura par ce moyen la somme 0,021604261257, surpassant celle de tous les termes négatifs; lorsqu'elle sera ôtée de - ou 0.50000 etc., elle laissera nécessairement un reste plus petit que le véritable; et achevant cette opération comme la première, on trouvera la fraction 0,78539 81633 91, qui, multipliée par 4, donne pour valeur approchée de la circonférence 3,14159 26535 64, qui ne pèche par défaut que dans le douzième chiffre.

# XVII.

On procéderait de même avec la plupart des autres suites proposées plus haut; mais en considérant les moyens d'approximation qu'elles présentent, il est aisé d'apercevoir qu'elles n'ont pas toutes le même avantage, et que la

plupart sont peu propres à donner ces immenses approximations de l'aire du cercle qu'on connaît aujourd'hui; aussi ne s'en est-on point servi indifféremment : on a donné la préférence à celle où t étant la tangente, l'arc est exprimé par  $t - \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5} - \frac{t^7}{7} + \text{etc.}$  Il ne s'agit pour cela que d'assigner à t une valeur moindre que l'unité, en la choisissant telle, qu'elle appartienne en même temps à un arc commensurable avec la circonférence entière; car il est visible que si l'on supposait t=1, dans lequel cas l'arc correspondant serait de 45°, la suite se réduirait à  $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \text{etc.}$ ; mais il faudrait une somme immense de ses termes pour en tirer une approximation avec dix chiffres: ainsi, quoique remarquable dans la théorie par son élégance, elle ne serait ici d'aucun usage. Pour l'y rendre propre, il faut faire  $t = \sqrt{\frac{1}{3}}$ ; l'arc correspondant sera alors de 30°, ou la douzième partie de la circonférence, et la suite se transformera en celle-ci :

$$\sqrt{\frac{1}{3}} \left[ 1 - \frac{1}{3.3} + \frac{1}{9.5} - \frac{1}{27.7} + \frac{1}{81.9} - \text{etc.} \right],$$

où chaque terme est moindre que le tiers du précédent; on pourrait même la rendre plus convergente en ajoutant les termes deux à deux, le second avec le troisième, le quatrième avec le cinquième, etc. et divisant ensuite par 4, ce qui donnerait la quarante-huitième partie de la circonférence exprimée de cette manière:

$$\frac{1}{4}\sqrt{\frac{1}{3}}\left[1-\frac{3}{3.5.9}-\frac{5}{7.9.81}-\frac{7}{11.13.729}-\text{etc.}\right].$$

C'est ainsi que quelques géomètres l'ont employée pour en tirer des approximations; mais en comparant ses avantages et ses désavantages, on remarquera bientôt que la préparation précédente ne fait que la rendre moins commode: en effet, dans ces sortes de calculs, on doit bien moins chercher à sommer un petit nombre de termes qu'à le faire très facilement, dût-on en employer beaucoup plus. Aussi cette raison a-t-elle fait donner la préférence à la première suite, quoiqu'il y faille prendre le double de termes que dans la dernière pour arriver au même degré d'exactitude, car cela est abondamment compensé par la facilité des opérations. On voit en effet qu'ayant une fois la valeur de  $\sqrt{\frac{1}{3}}$ , avec autant de décimales ou quelque peu plus qu'on n'en veut employer dans l'approximation que l'on cherche, il n'y a

qu'à diviser cette valeur par 3, et le quotient qui en résulte par 3, et puis le nouveau quotient encore par 3, et ainsi de suite; après quoi reprenant chacun de ces quotiens, à commencer au premier qu'a donné la division de  $\sqrt{\frac{1}{2}}$ , par 3, le diviser encore par 3, ensuite le second quotient trouvé ci-devant, par 5, le suivant par 7, etc., ainsi jusqu'à ce que dans le nombre de chiffres auguel on s'est fixé, il n'y ait plus que des zéros. Alors prenant la somme de tous les termes positifs et celle de tous les termes négatifs, pour ôter celle-ci de la première, le reste est la douzième partie de la circonférence. Nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire de donner un exemple de ce procédé, qui doit paraître assez clair après ce qu'on vient de dire.

## XVIII.

Ces moyens d'approximation, incomparablement plus abrégés que l'emploi des polygones inscrits et circonscrits, ont mis les modernes en état de laisser bien loin derrière eux, à cet égard, les anciens. Le nombre obtenu par Ludolph, et si renommé avant la naissance de la nouvelle analyse, n'est plus qu'une petite partie de celui dont nous sommes aujourd'hui en possession. Voici par quels degrés on s'est élevé à l'immense nombre trouvé par de Lagny. Le géomètre anglais, A. Sharp, en employant la méthode précédente, la poussa jusqu'à 73 chiffres; il a communiqué son travail dans ses Tables mathématiques (1). Machin, de la Société royale de Londres, a prolongé l'approximation jusqu'à 100 chiffres; j'ignore, à la vérité, dans quel ouvrage, mais c'est Euler qui nous l'apprend (2). De Lagny enfin, enchérissant sur eux, l'a continuée jusqu'à 128; il a fait plus, il l'a vérifiée en calculant la même suite par deux voies différentes (6), et elles lui ont donné le même résultat. Nous savons par là que

<sup>(1)</sup> Je ne connais point, sous ce titre, d'ouvrage publié par Sharp; mais ses calculs se trouvent dans les Mathematical Tables de Sherwin, les premières où l'on ait disposé les logarithmes comme ils le sont maintenant dans toutes les tables un peu étendues (celles de Callet, par exemple.) Voy. p. 56 et suiv. de l'introduction de ces tables, 4° édit. A la page 64, on trouve le rapport calculé à 100 décimales, par Machin, et dont il est question plus bas. Ce géomètre fit connaître sa méthode dans le Synopsis palmariorum Matheseos, publié par William Jones.

<sup>(</sup>a) Mémoires de Pétersbourg, t. IX, p. 223.

<sup>(</sup>b) Mém. de l'Acad., 1719, p. 144.

si le diamètre est l'unité suivie de 127 zéros, la circonférence est plus grande que le nombre suivant : 3 14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679 82148 08651 32823 06647 09384 46,... et qu'elle est moindre que ce même nombre augmenté de l'unité (1).

### XIX.

Mais quelque commode que soit la méthode expliquée dans l'article XVII, du moins si nous la comparons au procédé laborieux des

donné de Lagny, était un 7; mais Vega a montré qu'il devait être remplacé par un 8 (Voy. à la page 633 de l'édition qu'il a donnée des tables de Vlac). Le même a poussé l'approximation jusqu'à la 140° décimale, ou à 141 chiffres. On trouve dans le 4° volume de la 2° édition de l'Histoire des Mathématiques de Montucla (p. 640), la correction dont je viens de parler, et il dit en outre que M. de Zach a vu, dans un manuscrit de la bibliothèque de Ratcliff, à Oxford, le calcul poussé jusqu'à 155 chiffres (ou 154 décimales), et qu'après le dernier chiffre 6 du nombre indiqué cidessus, il faut ajouter

<sup>095 50582 23172 53594 08128 4802.</sup> 

anciens, on ne peut cependant se dissimuler qu'elle n'avait pas encore atteint sa perfection lors même qu'on en faisait un si grand usage; car la suite employée par Sharp, Machin et de Lagny, a un défaut qui en diminue beaucoup le mérite. Ce défaut consiste dans cette immense extraction de racine qui doit servir de préliminaire au calcul, à cause de l'expression irrationnelle  $\sqrt{\frac{1}{2}}$  qui multiplie toute la suite. D'un autre côté, si l'on emploie celle de 45°, elle ne converge pas sensiblement. Néanmoins, il fallait nécessairement opter entre l'une ou l'autre : car ce sont les plus simples de celles qu'on pouvait employer, toutes les tangentes rationnelles qui ne surpassent pas le rayon, n'appartenant point à des arcs commensurables avec la circonférence, et toutes celles qui appartiennent à de petites portions commensurables de cette circonférence étant extrêmement compliquées d'irrationalités. Euler a cherché à donner à cette méthode le degré de perfection qui lui manquait, et il y a réussi des deux manières que je vais exposer.

## XX.

La première a pour objet de délivrer la suite

de l'arc par la tangente, de l'irrationnalité qui en rend le calcul si incommode; elle est fondée sur une propriété des tangentes au cercle qui donne cette analogie : comme la différence du rectangle des deux tangentes avec le quarré du rayon, est à ce quarré, ainsi la somme des tangentes est à la tangente de la somme des arcs. Il en conclut que l'arc de 45°, le seul commensurable avec la circonférence, et ayant en même temps une tangente rationnelle, se peut diviser en deux arcs dont les tangentes sont aussi rationnelles; et comme elles seront chacune moindre que l'unité, elles donneront pour leur arc correspondant, deux suites toutes rationnelles et fort convergentes. Il est bien vrai que l'arc que chacune exprimera, considéré à part, sera incommensurable avec la circonférence; mais cela n'importe en rien, puisque leur somme sera commensurable avec elle. Nommant ainsi la tangente de 45° = 1, et les deux tangentes cherchées  $\frac{1}{a}$ ,  $\frac{1}{b}$ , on a, suivant le théorème précédent,  $1 = \frac{a+b}{ab-1}$ , et de là  $b = \frac{a+1}{a-1}$ , ce qui donne 2 et 3 pour les moindres et les plus simples valeurs de a et b: un de ces deux

arcs sera donc

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{3 \cdot 2^3} + \frac{1}{5 \cdot 2^5} - \frac{1}{7 \cdot 2^7} + \frac{1}{9 \cdot 2^9} - \text{etc.},$$

et le second sera

$$\frac{1}{3} - \frac{1}{3 \cdot 3^3} + \frac{1}{5 \cdot 3^5} - \frac{1}{7 \cdot 3^7} + \frac{1}{9 \cdot 3^9} - \text{etc.},$$

et conséquemment l'arc entier de 45° sera égal à la somme de ces deux suites.

On pourrait, par le même artifice, substituer à chacune, ou à celle qu'on voudrait, de ces deux suites, deux autres qui seraient encore plus convergentes. Ainsi l'arc dont la tangente est se partage de nouveau en deux autres, dont les tangentes sont  $\frac{1}{3}$  et  $\frac{1}{2}$ ; mais cela est inutile, et deviendrait même plus nuisible qu'avantageux : car, dans le calcul de la seconde suite, on aurait à diviser continuellement par 40, ce qui est moins facile que deux divisions par un nombre simple. Les deux premières suites remplissent presque tout l'objet qu'on peut se proposer : car je remarque, ce qui est essentiel, que le calcul de chacun de leurs termes est peu laborieux, à quelque nombre de décimales qu'on veuille les pousser; la raison en est qu'on rencontrera le plus souvent des nombres dont les chiffres seront ou continuellement les mêmes, comme  $\frac{1}{3}$  = 0,33333 etc.,

\(\frac{1}{4} = 0, 250000 \text{ etc.}\), ou qui reviendront après certaines périodes; ainsi le seul travail consistera presque à ajouter les termes correspondans des deux suites \(\frac{1}{3} - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{3^5} - \frac{1}{3^7} + \text{ etc.}\),
\(\frac{1}{2} - \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^5} - \text{ etc.}\), et à les diviser ensuite successivement par 3, 5, 7, 9, 11, etc. Il faudra de ces termes environ autant qu'on aura dessein d'employer de chiffres dans l'approximation. Si quelqu'un la voulait pousser à 150 décimales, il y parviendrait avec beaucoup moins de peine qu'il n'en a coûté à de Lagny pour le faire jusqu'à 127 (1).

## XXI.

Le second désavantage, non-seulement de la suite  $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5}$ — etc. et des autres qui appartiennent au cercle, mais encore de la plupart de celles qu'on emploie dans l'analyse moderne, est d'être assez souvent trop peu convergentes. Elles ne sont plus dès lors d'un usage commode, et cet inconvénient les ren-

<sup>(1)</sup> Le procédé imaginé par Machin, antérieurement à celui d'Euler, a été repris avec succès par Vega et d'autres. On le trouve dans l'Addition à la page 161.

drait inutiles dans un grand nombre de cas, si l'on n'était parvenu à y remédier. Quelques géomètres se sont appliqués à donner à la méthode des suites cette perfection essentielle. Je n'ai point encore pu voir le traité De Summatione et interpolatione serierum de Stirling(1); il doit contenir d'excellentes choses à cet égard. Ce que j'en vais dire est tiré des savans Mémoires d'Euler (a), et du livre que Thomas Simpson a publié sous le titre de The doctrine and application of fluxions, etc. (b).

Soit 1°. la suite  $t = \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5}$ —etc., ou en faisant  $t = \frac{1}{p}$ , celle-ci:  $\frac{1}{p} - \frac{1}{p^3} + \frac{1}{p^5} - \frac{1}{p^7} + \text{etc.}$ , que l'on a vu désigner l'arc de cercle, dont la tangente est t ou  $\frac{1}{p}$ . Il faut d'abord avoir ajouté un certain nombre de termes du commence—

<sup>(1)</sup> Il faut que ce livre ait toujours été fort rare, car il a paru en 1730. C'est en effet un ouvrage des plus remarquables pour cette époque; on y trouve (pag. 32, 42, 46, 56, 60, 64, 68) la sommation approchée de séries qui se rapportent à la quadrature du cercle.

<sup>(</sup>a) Comm. Acad. Petrop., t. IX, p. 227; et t. VIII, p. 153.

<sup>(</sup>b) Part. II, sect. 7, p. 403.

ment de cette suite; plus on en aura pris, plus exacte sera l'approximation qu'on tirera de l'expression suivante. Nommons, pour abréger, S la somme de ces premiers termes, n leur nombre, et posons 2n-1=r,  $1+p^2=m$ ; on aura alors, suivant les principes d'Euler, la somme entière de la suite égale à......

$$\mathbf{S} + \frac{\mathbf{I}}{p^{r}} \left( \frac{\mathbf{I}}{mr} - \frac{2p^{2}}{m^{2}r^{2}} + \frac{2^{9}(p^{4} - p^{2})}{m^{3}r^{3}} - \frac{2^{3}(p^{6} - 4p^{4} + p^{2})}{m^{4}r^{4}} + \frac{2^{4}(p^{8} - \mathbf{I}\mathbf{I}p^{6} + \mathbf{I}\mathbf{I}p^{4} - p^{2})}{m^{5}r^{5}} - \text{etc.} \right).$$

Ainsi l'on réduit la sommation d'une suite qui ne converge presque pas sensiblement, à celle d'une autre qui converge fort vite, et l'on transforme une suite qui est déjà convergente, en une autre qui l'est beaucoup plus: on abrège donc par là considérablement le calcul dans tous les cas. Pour en donner un exemple, je vais choisir le plus désavantageux, celui où la tangente étant l'unité, la suite est  $1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+$  etc. Suivant la méthode d'Euler, les six premiers termes suffiront pour prévenir une erreur d'un 100000°; or, ces six premiers termes ajoutés ensemble font 0,744012, et en employant la formule, on a p=1, et  $1+p^s=2$ , 2n-1=11; de ma-

nière que le complément qu'il faut ajouter à cette somme, est  $\frac{1}{2.11} - \frac{2}{4.11^2} + 0 + \frac{1}{11^4}$ + o  $-\frac{8}{10^6}$ , c'est-à-dire ce que deviennent les six premiers termes de la seconde suite, multipliés par  $\frac{1}{n^r}$  ou 1. Ces termes, réduits en fractions décimales et réunis, font 0,041386, qui, ajoutés à 0,744012, donnent 0,785398 pour la grandeur de l'arc de 45°, ou pour celle du quart de cercle, comparé au quarré du rayon. On en tire 3,141592, pour le rapport de la circonférence au diamètre, ce qui s'accorde avec les sept premiers chiffres du nombre de Ludolph. Il aurait fallu environ 1000000 termes de la suite  $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \text{etc.}$ pour trouver une approximation aussi exacte: on doit juger par là de la précision de celles que donnera la même méthode appliquée à des suites déjà médiocrement convergentes.

La série suivante, qui a le même objet que celle qu'on vient de voir, est due à Simpson; elle a quelque avantage sur l'autre, en ce qu'elle est plus aisée à continuer, la loi de la progression des coefficiens étant plus apparente. Je conserve ici les mêmes dénominations que dans la première formule que j'ai

déjà donnée, à cela près que r=2n+1, et  $m=1+t^2$ ; alors on a, suivant Simpson, pour la valeur très convergente de la suite  $t-\frac{t^3}{3}+$  etc., cette formule:

$$S \pm \frac{tr}{rm} \left( 1 + \frac{2t^{2}}{(r+2)m} + \frac{2 \cdot 4t^{4}}{(r+2)(r+4)m^{2}} + \frac{2 \cdot 4 \cdot 6t^{6}}{(r+2)(r+4)(r+6)m^{3}} + \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8t^{8}}{(r+2)(r+4)(r+6)(r+8)m^{4}} + \text{etc.} \right).$$

Le signe  $\pm$  signifie qu'il faut ajouter, si le premier terme qui suit ceux qu'on a renfermés dans la somme S est positif, et soustraire, s'il est négatif. Cette méthode égale la précédente en exactitude. En l'appliquant à  $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5}$  etc., six termes seulement de cette suite, joints aux six premiers de la seconde, donnent, comme ci-devant, l'expression 0,785398 pour la valeur du quart de cercle, le quarré du rayon étant 1.

La plupart des autres suites qu'on peut employer pour trouver l'aire du cercle sont susceptibles d'abréviations semblablables; mais il serait trop long d'en exposer ici la théorie générale, qui dépend de celle de la sommation des suites. Le simple historique auquel on s'est borné ne permet pas d'entrer dans ces détails, et l'on se contentera d'avoir indiqué les livres où l'on peut les trouver.

## XXII.

Les suites infinies fournissent enfin des moyens commodes pour obtenir des constructions géométriques ou des expressions analytiques, qui représentent, à très peu de chose près, des espaces ou des arcs circulaires; car on peut combiner de telle manière deux grandeurs, que la suite dans laquelle elles se résoudront coïncide dans ses premiers termes avec celle qui représente la valeur de l'arc, ou de l'espace circulaire qu'on veut réduire en ligne droite ou en figure rectiligne. En prenant donc cette première suite, ou la grandeur finie qu'elle exprime, pour la dernière, on approche beaucoup de la valeur de celle-ci, puisque ce moyen en donne non-seulement les premiers termes, mais encore une partie de tous les autres. Les exemples suivans, dont quelques-uns sont tirés des Lettres de Newton, et de son Traité des fluxions (a), vont

<sup>(</sup>a) Voyez Comm. epist., p. 56 et suiv., et Newtoni Opuscula, t. I, p. 420.

éclaireir cela. Ce qu'on y exécute sur le cercle, peut commodément se pratiquer dans une infinité d'autres cas et sur d'autres courbes dont on a quelquefois besoin de calculer l'aire approchée, avec plus de promptitude que de précision.

Qu'on veuille donc trouver l'arc, la corde étant donnée; on sait que celui-là étant z, la corde est  $z - \frac{z^3}{4.6.r^2} + \frac{z^5}{4.4.120 r^4} - \text{etc.};$ nous la nommerons A; soit B la corde de la moitié de cet arc ; elle est  $\frac{z}{2} - \frac{z^3}{4.8.6.r^2}$  $+\frac{z^5}{4.4.32.120r^4}$  – etc. Si l'on combine ces deux grandeurs en ôtant la première de huit fois la seconde, le reste sera très prochainement égal à trois fois l'arc; car de.....  $8B = 4z - \frac{z^3}{4 \cdot 6r^2} + \frac{z^5}{4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 120r^4} - \text{etc.}, \dots$   $6 \text{tant A, le reste est } 3z - \frac{z^5}{2560r^4} - \text{etc. Or,}$ comme son second terme et les suivans, pour peu que z soit moindre que l'unité, sont très petits, il s'ensuit qu'on peut les négliger entièrement, et que 8B — A = 3z. Il est donc vrai, ainsi qu'Huygens l'a démontré, que huit fois la corde de la moitié d'un arc moins la corde de l'arc entier, égalent trois fois l'arc, ou que huit

fois la corde d'un arc moins celle de l'arc double, diffèrent très peu du sextuple de cet arc. On peut encore dire que quatre fois la corde moins le sinus d'un arc sont égales, à une très petite différence près, à cet arc triplé.

On trouve de même que si l'on prolonge le diamètre BA (fig. 21) de la quantité......

AE=CB—½BF, l'arc BG excède très peu le segment de la tangente BH, coupé par la ligne EGH. Cette proposition démontre la vérité de celle de Snellius, qui, faisant Ae=au rayon, disait que Bh était moindre que l'arc BG (voyez ci-dessus, p. 64). Cette dernière est vraie à plus forte raison, car la ligne Ae étant toujours plus grande que AE, la ligne Bh est nécessairement moindre que BH. Mais de cela même il est aisé de conclure que BH approche bien plus près de la légitime valeur de BG que Bh, qui cependant, comme nous l'avons fait voir, en est très peu éloignée (1).

Quand on a la grandeur d'un arc, il est fort facile de trouver l'aire du secteur ou du segment : ainsi les méthodes précédentes pourraient sussire à cet objet. Cependant comme on

<sup>(1)</sup> Montucla n'a point fait ce qu'il dit ici; mais voyez l'Addition à la page 168.

peut le faire immédiatement, en voici quelques moyens que nous fournit Newton dans les endroits cités (1). Le segment BGF étant proposé, on pourra prendre pour sa valeur l'expression  $\frac{2}{3}$  BF ( $\frac{2}{3}$  BG + GF). Mais si l'on veut une plus grande exactitude, qu'on divise BF en deux également au point I, alors le rectangle  $\frac{2}{15}$  BF (4GI + BG) approchera tellement de la valeur exacte du segment BFG, que lors même que ce segment deviendra le quart de cercle, le rectangle s'éloignera à peine de la vérité d'une 1500° partie de l'aire totale.

Leibnitz, dans une de ses lettres à Newton, a donné, pour trouver l'arc, par le cosinus, l'expression  $\sqrt{6-\sqrt{24c+12}}$ , dans laquelle c désigne le cosinus, le rayon étant 1. Ici l'erreur, selon la remarque de Newton, sera  $\frac{v^3}{90} + \frac{v^4}{194} + \text{etc.}$ , la lettre v désignant le sinus verse, ou 1-c: cette erreur sera donc fort petite quand v sera moindre que le tiers du rayon. Cette condition est nécessaire pour employer avec quelque sûreté la formule précédente; mais il vaudra encore mieux se servir

<sup>(1)</sup> Commercium epistolicum, p. 57, 62, 80.

de la suivante, due à Newton : v étant toujours le sinus verse, qu'on fasse comme.... 120 – 27 $\nu$  est à 120 – 17 $\nu$ , ainsi la corde  $\sqrt{2}\nu$ est à une quatrième proportionnelle; elle approchera si près de l'arc correspondant, que l'erreur sera seulement d'environ  $\frac{61\nu^3\sqrt{2\nu}}{44800}$ , ce qui

égalera à peine cinq secondes lorsque l'arc ne surpassera pas 45°, et serait même moindre

qu'une seconde s'il n'était que de 30°.

Après avoir exposé les découvertes de ces grands hommes, qui semblent ne rien laisser à désirer sur ce sujet, me sera-t-il permis de faire part d'une méthode qui m'a paru commode pour déterminer par approximation la valeur de ces différens espaces, ou arcs circulaires? Elle est fondée sur un certain moyen de trouver la somme approchée des suites qui les expriment; moyen que j'ai autrefois appliqué, avec quelques changemens, à former des règles commodes et exactes pour toiser les surfaces des voûtes en cul-de-four, surhaussées ou surbaissées, c'est-à-dire, pour m'énoncer en termes plus intelligibles aux géomètres, des sphéroïdes allongés ou aplatis; car on sait, pour peu qu'on ait passé les bornes de la Géométrie ordinaire, que les surfaces de ces corps sui-

vent le même rapport que des espaces elliptiques ou hyperboliques. Soit donc un segment circulaire BFG (fig. 21) dont l'abscisse est x, le diamètre l'unité; on a vu qu'il se réduit à la suite,  $\sqrt{x} \left( \frac{2}{3} x - \frac{1}{5} x^2 - \frac{1}{28} x^3 - \frac{1}{72} x^4 \right)$  $-\frac{5}{504}x^5$ —etc.) (1). Pour en trouver la somme approchée, je cherche une expression qui se résolve en une suite à peu de chose près égale à celle-là; c'est ce qu'on obtient de  $\frac{2}{3} \times \sqrt{x - nx^*}$ , dont le développement est  $\sqrt{x}(\frac{2}{3}x - \frac{1}{3}nx^2)$  $-\frac{1}{12}n^2x^3 - \frac{1}{24}n^3x^4 - \frac{1}{3.64}n^4x^5 - \text{etc.}$ ). Je remarque enfin que si je donne à n une valeur telle que les seconds termes de chaque suite soient égaux, ce qui suffira si x n'est qu'une petite partie du diamètre, alors on aura les deux premiers termes avec une partie de chacun des suivans, et par conséquent, à peu de chose près, la somme de la suite. Afin donc de déterminer n, j'égale les seconds termes  $\frac{1}{5}x^2$  et  $\frac{1}{3}nx^2$ , d'où je tire  $n=\frac{3}{5}$ ; ainsi l'expression  $\frac{2}{3}x\sqrt{x-\frac{3}{5}x^2}$ , sera la valeur approchée du segment circulaire, quand son abscisse ne pas-

<sup>(1)</sup> Sur la page 136, l'auteur a en effet rapporté une expression du segment circulaire; mais pour l'approprier au cas ci-dessus, il faut en prendre le quart et y changer x en 2x.

sera pas le quart ou les  $\frac{2}{5}$  du diamètre. En effet, dans la suite donnée ci-dessus, mettant à la place de n et de ses puissances, leurs valeurs, elle se réduit à  $\sqrt{x} \left(\frac{2}{3}x - \frac{1}{5}x^2 - \frac{3}{100}x^3 - \frac{9}{1000}x^4 - \text{etc.}\right)$ , dont la différence avec la première, n'est que  $\sqrt{x}\left(\frac{1}{175}x^3 + \frac{11}{2250}x^4 + \text{etc.}\right)$ . Lors donc que x sera seulement  $\frac{1}{4}$ , cette différence ne montera qu'à  $\frac{1}{22400} + \frac{1}{104727} + \text{etc.}$ , ce qui sera une très petite valeur.

Mais quand il s'agira d'évaluer un segment dont l'abscisse sera plus grande qu'un quart du diamètre, alors il faudra faire en sorte que les troisièmes termes des deux suites soient égaux entre eux, ce qui rendra la dernière beaucoup plus approchante de la première, pourvu qu'on ait l'attention de ne pas négliger la différence qui se trouvera alors entre les deux seconds termes. Égalons donc  $\frac{1}{12} n^2 x^3 à \frac{1}{12} x^3$ ; nous tirerons de là  $n=\sqrt{\frac{3}{5}}$ ; et cette valeur, substituée dans la seconde suite, la transformera en celle - ci :  $\sqrt{x} \left(\frac{2}{3}x - \frac{1}{3}\sqrt{\frac{3}{7}}x^2 - \frac{3}{7\cdot12}x^3\right)$  $-\frac{3}{7\cdot24}\sqrt{\frac{3}{7}}x^4-\frac{5\cdot9}{4\cdot6\cdot8\cdot49}x^5$  — etc.), dont la différence avec celle qui exprime l'aire du segment, est  $\sqrt{x} \left[ \left( \sqrt{\frac{1}{21}} - \frac{1}{5} \right) x^2 + o - \frac{1}{455} x^4 \right]$  $-\frac{1}{431}x^5$  — etc. De là il suit qu'en ajoutant

à l'expression  $\frac{2}{3}x\sqrt{x-x^2}\sqrt{\frac{3}{7}}$ , la valeur de  $x^2\sqrt{x}\left(\sqrt{\frac{1}{21}}-\frac{1}{5}\right)$ , on aura, à peu de chose près, la somme de la suite qui exprime la grandeur du segment BFG. Et en effet, lorsque x deviendra égale au rayon ou à  $\frac{1}{2}$ , puisque le diamètre est 1, la différence sera seulement...  $\frac{1}{10293}+\frac{1}{19503}+\frac{1}{19503}+\frac{1}{19503}+\frac{1}{19503}+\frac{1}{19503}$  etc.; mais tous ces termes et les suivans ne peuvent faire, comme l'on voit, qu'une très petite quantité. Cette différence serait encore beaucoup moindre si la grandeur de x n'était que de  $\frac{1}{3}$  ou  $\frac{1}{4}$ : on pourra donc, pour celle d'un segment circulaire quelconque dont l'abscisse est x, et le diamètre l'unité, prendre

$$\frac{\frac{2}{3}x\sqrt{x-x^2\sqrt{\frac{3}{7}}}+x^2\sqrt{x}(\sqrt{\frac{1}{21}}-\frac{1}{5})x^2,}{\text{ou }\frac{2}{3}x\sqrt{x-0.654x^2}+\text{o.oi} 18x^2\sqrt{x}.}$$

On peut traiter de même la suite.....  $x - \frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{40} - \frac{x^7}{112} - \frac{5x^9}{1152} - \text{etc.}, \text{ qui exprime}$ l'aire du segment circulaire BCED (fig. 19),
l'abscisse étant prise à compter du centre (p. 135);
car réduisant en suite l'expression indéterminée  $x\sqrt{1-nx^2}$ , puis comparant le troisième terme  $\frac{n^2x^5}{8}$  au troisième de la première suite,  $\frac{x^5}{40}$ .

on trouve  $n^2 = \frac{1}{5}$ , et alors  $x \sqrt{1 - x^2} \sqrt{\frac{1}{5}} = x - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{5}} x^3 - \frac{1}{40} x^5 - \frac{1}{80} \sqrt{\frac{1}{5}} x^7 - \frac{1}{640} x^9 - \text{etc.}$ 

Il est facile d'apercevoir qu'on pourrait sans peine approcher davantage en suivant le même procédé, c'est-à-dire en déterminant n par le moyen d'un terme plus éloigné de la suite, et puis ajoutant ou retranchant la différence des seconds et troisièmes termes de la nouvelle suite avec ceux de la première. En effet, à mesure que la coïncidence s'établira entre deux termes plus éloignés, ces suites se rapprocheront davantage l'une de l'autre dans les termes qui viendront après; et comme les différences des coefficiens de ces termes ne

peuvent manquer d'être des fractions, parce qu'eux-mêmes sont nécessairement des fractions, et que de plus, elles affecteront des termes où x est déjà élevé à une haute puissance, cela rendra nécessairement la valeur de toutes ces différences peu considérable, et même insensible dans bien des cas.

Ces diverses expressions, comme aussi les suites extrêmement convergentes qui donnent le sinus, la tangente, etc., par l'arc, peuvent être fort utiles dans certaines circonstances. Un astronome qui, dans des pays éloignés, serait privé de ses tables par quelque accident, se verrait absolument déconcerté; mais avec ces formules, il pourrait continuer ses calculs, et tirer les résultats de ses observations. Plusieurs auteurs ont traité de ces moyens de se passer des tables; entre autres, Snellius, dans sa Cyclométrie, Huygens, dans le traité de Circuli magnitudine inventa, Leibnitz, dans un écrit inséré dans les Actes de Leipsic, sous le titre de Trigonometria canonica à tabularum necessitate liberata (a), et plusieurs autres.

<sup>(</sup>a) Hugenii Opera varia, p. 387, et Act. erud., ann. 1691, p. 178.

## XXIII.

Je ne saurais passer sous silence l'ingénieuse méthode pour la quadrature approchée des courbes, dont Newton a donné la première idée dans son traité intitulé Methodus differentialis(1). Elle consiste à déterminer, par le moyen de plusieurs ordonnées de la courbe proposée, également ou inégalement distantes entre elles, l'équation d'une autre courbe de genre parabolique qui passe par toutes leurs extrémités (a). On appelle ici courbes de genre parabolique celles qui ont une équation de cette forme :  $a + bx + cx^2 + dx^3 + \text{etc.}$ parce que ce sont en effet des paraboles de genre supérieur, comme on le voit dans l'énumération des lignes du troisième ordre, donnée par Newton (2). Or, comme une courbe de cette nature est toujours absolument quarrable, qu'elle serre de très près la courbe proposée, et d'au-

<sup>(1)</sup> Newtoni Opuscula, t. I, p. 273.

<sup>(</sup>a) On s'est borné ici au cas où les ordonnées sont également distantes entre elles, la solution étant considérablement compliquée dans celui où leurs distances entre elles sont inégales.

<sup>(2)</sup> Newtoni Opuscula, t. I, p. 247.

tant plus qu'elle passe par les extrémités d'un plus grand nombre d'ordonnées, il s'ensuit qu'on aura, en la quarrant, l'aire approchée de la première.

L'étendue et l'objet de cet écrit ne me permettent pas de développer ici les propositions fondamentales dont *Newton* fait usage pour parvenir à la solution de ce problème. Je me contenterai de présenter cette solution ellemême, et j'indiquerai un moyen simple et lumineux de s'assurer de son exactitude.

Soit donc donné le nombre et la grandeur de plusieurs ordonnées également distantes entre elles, A, B, C, D, E (fig. 22); nous supposerons ici qu'il y en a cinq; on prendra leurs différences A-B, B-C, C-D, D-E, qu'on écrira avec les signes qui leur conviennent, suivant qu'elles se trouveront positives ou négatives, le terme à soustraire pouvant être plus petit ou plus grand que celui dont on doit le retrancher. Nous nommerons, pour abréger, ces premières différences a, b, c, d; on prendra ensuite les différences de cellesci, a-b, b-c, etc., que nous appellerons encore, pour simplifier, a', b', c', et dont les différences prises dans le même ordre seront représentées par a", b"; enfin nous poserons pour la dernière différence, a'' - b'' = a'''. Cela fait, soit toujours m l'ordonnée du milieu, qui est ici C; que l'on nomme p la moyenne arithmétique  $\frac{b+c}{2}$  entre les deux différences moyennes b et c; que l'on fasse b' = q,  $\frac{a'' + b''}{2} = r$ , a''' = s, et ainsi de suite, si le nombre des ordonnées surpasse 5. Ici s est le dernier terme, et quelquefois, suivant la nature de la progression des ordonnées, la suite des différences se terminera plus tôt: mais cela ne jettera aucune difficulté dans la solution; les termes qui manqueront seront simplement réputés o.

Après cette première préparation, on formera les produits successifs des termes de cette progression:

$$x, x, \frac{x}{2}, \frac{x^2-1}{3x}, \frac{x}{4}, \frac{x^4-4}{5x}, \frac{x}{6}, \text{ etc.};$$

c'est-à-dire qu'on multipliera le premier terme par le second, puis le produit par le troisième terme, etc.; cela donnera la suite des produits  $1, x, \frac{x^2}{2}, \frac{x^3-x}{6}, \frac{x^4-x^2}{24}$ , etc., qu'on multipliera respectivement par m, p, q, r, s, etc. Ces produits, ajoutés ensemble, donneront la valeur

de l'ordonnée correspondante à l'abscisse x; ainsi l'équation de la courbe sera

$$y=m+px+q\frac{x^2}{2}+r\frac{x^3-x}{6}+s\frac{x^4-x^2}{24}.$$

Il faut remarquer qu'alors les abscisses x prennent leur origine au point F, qu'elles s'étendent positivement de F vers H, et négativement de F vers h; c'est-à-dire que la valeur de x est positive pour la partie FGIH de la courbe, et qu'elle doit être négative pour la partie FGih, suivant les règles si connues aujourd'hui, dans l'analyse des courbes. Ainsi, pour avoir l'ordonnée po, il faudrait, dans l'équation précédente, changer les signes de toutes les puissances impaires de x.

Il est aisé de s'assurer, par la méthode suivante, de la justesse de la solution qu'on vient de voir; il n'y a qu'à examiner si, lorsque les abscisses deviennent.... o, FQ, FH, Fq, Fh, il en résulte les ordonnées FG, QR, HI, qr, hi. A l'égard de la première, cela est évident; car quand x=0, il ne reste pour la valeur de l'expression que le premier terme m, qui est égal à l'ordonnée moyenne C ou FG. Pour démontrer les autres cas, il faut développer les différences que nous avons désignées par des

lettres simples; ce procédé nous donnera.... A-B, B-C, C-D, D-E, pour les premières, et  $\frac{B-D}{2}$ , pour p, qui représente la moyenne entre les deux du milieu. Les secondes différences seront.... A - 2B + C, B-2C+D, C-2D+E, dont la moyenne B-2C+D est q. Les troisièmes différences sont A-3B+3C-D, B-3C+3D-E, et la quatrième A-4B+6C-4D+E. Ici nous remarquerons en passant que les coefficiens de ces expressions sont toujours ceux du binome a-b, élevé à la puissance indiquée par le rang de la différence. Faisons à présent x=1 ou FQ; l'équation se réduit à  $y=m+p+\frac{q}{2}$ ; et si, au lieu de m, p, q, on met leurs valeurs trouvées ci-dessus, elle devient.....  $C + \frac{B-D}{2} + \frac{B-2C+D}{2} = B$ , c'est-à-dire la valeur de QR. Qu'on fasse x = -2 ou Fh, on aura  $\gamma = m - 2p + 2q - r + \frac{1}{2}s$ , où, mettant au lieu de m, p, q, r, s, leurs valeurs en A, B, C, D, E, tout se réduit à  $\gamma = E$ , ou hi. Il en sera de même si l'on donne à x les autres valeurs Fq ou Fh, c'est-à-dire qu'il en résultera les ordonnées qr, hi; ainsi la courbe passe par les sommets de toutes ces ordonnées.

Il n'a encore été question que du cas où les ordonnées sont en nombre impair; quand leur nombre sera pair, par exemple, A, B, C, D, on prendra, comme à l'ordinaire, leurs premières, secondes, troisièmes différences, jusqu'à la dernière (fig. 23); on nommera m la moyenne arithmétique entre les deux du milieu, p la différence b ou B-C, q la moyenne entre a', b', enfin a'' sera appelée r. On multipliera ensuite, comme ci-dessus, les termes suivans:  $1, x, \frac{4x^2-1}{4\cdot 2x}, \frac{x}{3}, \frac{4x^2-9}{4\cdot 4x}, \frac{x}{5}, \frac{4x^2-25}{4\cdot 6x}$ , etc.;

vans: 1, x,  $\frac{1}{4 \cdot 2x}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4 \cdot 4x}$ ,  $\frac{1}{5}$ ,  $\frac{1}{4 \cdot 6x}$ , etc.; et leurs produits successifs étant affectés des coefficiens m, p, q, r, s, etc., donneront

$$m + px + q \frac{4x^2 - 1}{4 \cdot 2} + r \frac{4x^3 - x^2}{12 \cdot 2}$$

pour l'expresssion cherchée de y, qui ne comprend ici que ces quatre premiers termes, parce que tous ceux au-delà de r sont supposés nuls. Ici l'origine des abscisses est toujours le point qui partage en deux également l'intervalle des deux ordonnées moyennes, et elles s'étendent positivement vers H, et négativement dans le sens contraire.

Rien à présent n'est plus aisé que de trouver l'aire entière de la courbe qui passe par les points i, r, G, R, I (fig. 22); il suffit d'être initié dans

le calcul intégral, pour voir qu'il faut multiplier la somme des ordonnées PO, po par dx, et intégrer comme à l'ordinaire; car, en multipliant PO par dx, cela est visible à l'égard du segment FGOP; mais il semble qu'on devrait multiplier po par -dx, car Fp = -x; cependant comme par ce moyen l'aire FGop paraîtrait sous une forme négative, et que néanmoins elle doit être ajoutée positivement à la première, il faudrait changer ses signes avant l'addition. Or la multiplication de po par dx, et non par - dx, produit précisément cet effet; ainsi il n'y a qu'à prendre la somme de PO et de po, et la multiplier par dx: son intégrale sera l'aire OPpo; et quand FP sera faite =FH, l'intégrale sera l'aire entière HIGih (1).

Prenons d'abord le cas de cinq ordonnées; en changeant les signes des termes où sont les puissances impaires de x, dans la valeur PO, ce qui donne la valeur de po, et les ajoutant ensemble, nous aurons

$$P0 + po = 2m + qx^2 + s \frac{x^4 - x^2}{12}$$
.

On peut remarquer ici que tous les termes

<sup>(1)</sup> On dirait aujourd'hui qu'il faut prendre l'intégrale  $\int y dx$  depuis x=Fh ou —FH, jusqu'à x=FH.

affectés des différences premières, troisièmes, cinquièmes, etc., s'évanouissent, et qu'il ne s'agit que de doubler les autres, ce qui facilitera beaucoup l'opération; cela aura également lieu dans le cas des ordonnées en nombre pair. Enfin, l'expression qui convient à ce cas étant multipliée par dx et intégrée, devient

$$2mx + \frac{qx^3}{3} + \frac{sx^5}{60} - \frac{sx^3}{36}$$
.

Il ne reste donc qu'à faire x=2, et l'on aura pour l'aire cherchée,  $4m + \frac{8}{3}q + \frac{3^2}{60}s - \frac{8}{36}s = 4(m + \frac{2}{3}q + \frac{2}{15}s - \frac{1}{18}s)$ .

On trouvera, par un moyen semblable, que dans le cas de quatre ordonnées, l'intégrale est  $3(m+\frac{9}{24}q-\frac{1}{8}q)=3(m+\frac{1}{4}q)$ .

Présenté sous cette forme, le théorème de Newton serait déjà d'une grande utilité pour calculer assez commodément les aires approchées des courbes, et surtout de celles qui se résolvent en suites peu convergentes, dont l'approximation est extrêmement pénible; mais ce théorème fournit encore une pratique plus commode, que je vais exposer. Newton s'étant contenté de l'indiquer dans le dernier scholie de son traité, ce que je vais ajouter en sera une espèce de commentaire, de même que le

discours précédent a pu servir à jeter quelque jour sur le reste de cet excellent traité.

Reprenons encore ici le cas de cinq ordonnées, pour lequel nous avons trouvé...  $4(m + \frac{2}{3}q + \frac{2}{15}s - \frac{1}{18}s)$ ; I'on a fait voir plus haut quelles étaient les valeurs de q et de s, en expressions où il n'entre que des ordonnées : on a trouvé q = B - 2C + D, et.... s=A-4B+6C-4D+E. On pourra donc substituer à m, q, s, ces valeurs, et l'opération faite, la formule ci-dessus deviendra  $\frac{4}{90}(7A + 32B + 12C + 32D + 7E)$ , ce qui est égal à  $\frac{1}{60} \lceil 7(A+E) + 32(B+D) + 12C \rceil$ , .... multiplié par 4, ou plus généralement par l'intervalle entre la première et la dernière ordonnée, intervalle que nous nommerons dorénavant R. On s'assurera par un semblable procédé que, lorsqu'on n'emploiera que trois ordonnées, l'aire approchée sera [(A+C+4B) R; pour sept, elle sera  $\frac{1}{840}$  [41 (A+G)+216(B+F) +27(C+E)+272D R. Nous ne pousserons pas plus loin cette table pour les nombres impairs d'ordonnées, parce qu'il est rare qu'on ait besoin d'en employer plus de sept; d'ailleurs il est aisé d'y suppléer dans le besoin.

La méthode n'est pas différente pour les or-

données en nombre pair. On a vu plus haut que, pour 4, la formule devenait  $3 (m + \frac{\tau}{4}q)$ ; un peu auparavant on a remarqué que q était la moyenne entre les deux différences.... A-2B+C et B-2C+D, c'est-à-dire  $=\frac{A-B-C+D}{2}$ , et que m était la moyenne entre B, C, c'est-à-dire  $\frac{B+C}{2}$ ; conséquemment la formule se réduira à  $\frac{3}{8}[A+D+3(B+C)]$ ; ou bien, en nommant encore R la portion de l'axe comprise entre la première et la dernière ordonnée,  $\frac{\tau}{8}[A+D+3(B+C)]R$ : pour six ordonnées, on aura  $\frac{\tau}{288}[19(A+F)+75(B+E)+50(C+D)]R$ 

Nous allons enfin ranger toutes ces expressions en forme de table, pour la commodité des lecteurs qui en auraient besoin; mais, pour abréger, nous y nommerons simplement A' la somme de la première et de la dernière ordonnée, B' celle de la seconde et de la pénultième, etc., et dans le cas des ordonnées en nombre impair, la dernière lettre sera l'ordonnée du milieu. Nous avons négligé les cas où

<sup>(1)</sup> Ces formules se trouvent dans l'Harmonia mensurarum de Cotes, p. 33, deuxième pagination.

l'on n'emploierait qu'une ou deux ordonnées, parce qu'on ne doit en attendre aucune exactitude. La première colonne contient le nombre des ordonnées, à côté duquel est exprimée l'aire.

Newton ajoute, ce qui peut servir à simplifier beaucoup ces calculs, que si l'on prend le double de l'ordonnée du milieu, et que l'on joigne ensemble les ordonnées qui en sont également distantes, comme QR avec qr, HI avec hi, qu'enfin l'on substitue ces sommes à chacune des premières ordonnées OR, HI, il se formera une nouvelle courbe 2001, dont l'aire sera égale à celle de la première. Cela revient à ce qui a été démontré plus haut, que, pour avoir l'aire des deux parties POGF, poGF de la courbe par une même et unique intégration, il fallait ajouter les deux ordonnées PO, po, multiplier leur somme par dx, et intégrer ensuite. Newton propose encore quelques moyens propres à transformer ces courbes, mais mon dessein n'est pas de faire un commentaire de son traité entier; ainsi je reviens à mon objet principal, en appliquant cette méthode à la mesure du cercle.

Nous supposerons pour cet effet, que le rayon est 8, et qu'il est divisé en huit parties égales, afin d'avoir cinq ordonnées dans le segment AEea (fig. 24) qui répond au demirayon; mais ces ordonnées auront, en fractions décimales, les valeurs suivantes: Aa=8,000000.  $Bb = \sqrt{63} = 7,937253$ ,  $Cc = \sqrt{60} = 7,745966$ ,  $Dd = \sqrt{55} = 7,416198$ , enfin  $Ee = \sqrt{48}$ =6,928203. Ainsi A', somme de la première Aa et de la dernière Ee, sera 14,928203; B', somme de la deuxième Bb et de la quatrième Dd, sera 15,353451; on aura enfin C ou Cc = 7,745966. Par conséquent les 7A' + 32B' + 12C' de la formule qui convient au cas de cinq ordonnées, seront 688,750445, ce qui doit être multiplié par 4 et divisé par 90. Ces opérations donneront 30,611530 pour l'aire du segment AaeE; et si l'on en retranche le triangle AEe=13,856406, le reste 16,755124 exprimera le secteur Aae dont le triple ou 50,265372 sera le quart de cercle entier, le quarré du rayon étant.... 64,000000 : et enfin réduisant ce rapport au dénominateur 1,000000, on trouvera le premier nombre =0,785396, ce qui ne diffère

que de  $\frac{2}{1000000}$  ou  $\frac{1}{500000}$ , du nombre 0,785398, lequel pèche bien peu par défaut, puisque le chiffre suivant n'est que l'unité. Enfin si, partant du nombre 0,7853981, on remonte au segment AaeE, on trouvera 30,611566, valeur qui coïncide dans les six premiers chiffres avec celle qui a été trouvée ci-dessus.

Nous donnerons encore un exemple de l'application de ces formules à la mesure d'un espace circulaire. Ici nous ne prendrons que quatre ordonnées également distantes, dans le même segment dont il vient d'être question. Pour cela, il faudra supposer le rayon divisé en six parties égales; et alors ces quatre ordonnées seront en fractions décimales, 6,00000, 5,91607, 5,65685, 5,19615; par conséquent A' + 3B', formule des quatre ordonnées, aura pour valeur 45,91491, qu'il faudra multiplier par 3 et diviser par 8, ce qui donnera 17,21809. Afin de voir jusqu'à quel point ce nombre approche de l'exactitude, il n'y a qu'à en retrancher le triangle AEe, qui est ici 7,79422, et le reste 9,42387 étant triplé, donnera pour le quart de cercle, 28,27161; ce qui, comparé au quarré du rayon 36000, est la même chose que 0,78532 à 1,00000 : l'erreur est -7 ou à peu près un 14000°, ce qu'on doit regarder

comme peu considérable, eu égard à la facilité de l'opération.

Mais si l'on faisait usage de la remarque de Newton, et qu'on doublât, dans le cas des cinq ordonnées, celle du milieu Cc, que l'on prît ensuite les sommes des ordonnées QR et qr, HI et hi, pour en faire les nouvelles ordonnées Q<sub>f</sub>, H<sub>i</sub> de la courbe γ<sub>f</sub>ω<sub>i</sub>, il faudrait seulement employer la formule  $(A' + 4B') \frac{R}{6}$ , ou  $\frac{1}{2}(A'+4B')$ , puisqu'ici R=2: on aurait alors A' + 4B' = 91,833939. Or ce nombre divisé par 3 donnerait 30,611313, qui approche considérablement encore de la vraie valeur : car. en retranchant le triangle AEe = 13,856406, et triplant le reste 16,754907, on a pour le rapport du quart du cercle au quarré du rayon, celui de 50,264721 à 64,000000; ce qui est la même chose que celui de 0,785386 à 1,000000. On voit que le premier nombre s'accorde dans ses quatre premiers chiffres, avec le nombre de Ludolph; les deux derniers chiffres devraient être 98 au lieu de 86, de sorte que l'erreur n'est que d'un 83000°. Il y a donc quelque avantage, comme le remarquait Newton, à réduire le cas de cinq ordonnées à celui de trois, puisque l'erreur est encore presque insensible, et que l'opération est considérablement abrégée. C'est pourquoi, afin de faire cette réduction commodément, il faudra substituer, à la formule  $\frac{1}{6}(A'+4B')R$ , celle-ci:  $\frac{1}{12}(A'+4B'+2C')R$ , en prenant, comme à l'ordinaire, A' pour la somme de la première et la cinquième, B' pour la seconde et la quatrième, et C' pour la moyenne; car cette formule équivaudra à la réduction qu'on vient de faire des cinq ordonnées à trois.

## XXIV.

Thomas Simpson, un des plus profonds géomètres qui illustrent aujourd'hui l'Angleterre, a donné pour mesurer les aires des courbes, une nouvelle méthode que nous croyons devoir joindre ici aux précédentes (a). Il suppose, de même qu'on l'a fait dans l'article ci-dessus, un certain nombre d'ordonnées à égales distances; et, par une opération fort simple, il trouve l'aire de la courbe avec une exactitude qui approche beaucoup de la vérité : cette méthode est fondée sur la considération suivante. Soit la courbe IRGri (fig. 22), et que

<sup>(</sup>a) Mathematical Dissertations, p. 109.

l'on concoive les sommets des deux ordonnées FG, hi, joints par une ligne droite; on peut imaginer, dans le petit segment Gri, un segment parabolique inscrit qui aura son sommet en r, et son axe ou diamètre dans la position rq. Lors donc que les ordonnées équidistantes seront suffisamment voisines, on pourra regarder cet arc parabolique comme coïncidant avec la courbe proposée. Or, ayant tiré une parallèle à Gi par le sommet r, ce segment est égal aux deux tiers du parallélogramme  $Gri = Fh \times ur$ : l'aire FGrih est donc égale au trapèze FGih, plus aux deux tiers de ce petit parallélogramme. Mais ur est la différence de qr à qu, moyenne arithmétique entre GF et hi; c'est par conséquent  $qr - \frac{GF + hi}{2}$ ou  $\frac{2qr-GF-hi}{2}$ , ce qui, étant multiplié par  $\frac{2}{3}$  Fh, donne  $\frac{1}{3}$  qh(4qr-2GF-2hi). D'un autre côté le trapèze FGih = qh(GF + hi); d'où, en ajoutant ces deux grandeurs et réduisant au même dénominateur, on tirera l'aire....  $\mathbf{FGrih} = \frac{1}{3} qh (hi + 4qr + GF)$ . Par la même méthode, on trouvera l'aire.... FGRIH= <sup>1</sup>/<sub>3</sub> QH (HI+4QR)+GF, et l'aire entière sera la somme hi + 4qr + 2GF + 4QR + HI multipliée par  $\frac{1}{3}$  QH ou  $\frac{1}{3}$  qh. De là il suit que si l'on prend quatre fois les ordonnées deuxième, quatrième, sixième, etc., une fois la première et la dernière, et le double de toutes les autres, qu'on multiplie ensuite ces sommes par le tiers de la distance commune QH, des ordonnées, on arrivera fort près de l'aire de la courbe. Donnons-en un exemple.

Nous reprendrons pour cela les cinq ordonnées du segment de cercle AaeE (fig. 24), dont l'abscisse AE est égale au demi-rayon; l'intervalle BA est l'unité; ainsi l'aire AaeE sera \frac{1}{3} (Aa+Ee+4Bb+4Dd+2Cc), ce qui, en mettant à la place de ces ordonnées leurs valeurs, deviendra 30,611646; d'où l'on tirera, comme on a fait plus haut, le rapport du quart de cercle au quarré du rayon, comme 0,785401 à 1,000000. Or ce rapport ne diffère de 0,785398 que de \frac{3}{10000000} ou un 330000°. Je ne crois pas qu'on puisse rien trouver de plus simple, et en même temps de plus approchant de la précision.

Au reste, il est aisé d'apercevoir que cette règle exige nécessairement que le nombre des ordonnées soit impair; mais c'est une sujétion légère qui diminue très peu ses avantages. Il est aussi à propos, afin qu'elle ait son effet entier, que la courbe soit ou toute convexe, ou toute concave vers son axe, à moins que les ordonnées ne soient extrêmement voisines; autrement il faudrait tirer une ordonnée du point d'inflexion, qui la partagerait en deux segmens, l'un concave, l'autre convexe, vers l'axe, et on les mesurerait à part.

J'ajouterai qu'on pourrait, dans certains cas, rendre cette règle beaucoup plus parfaite, en déterminant quelle espèce de parabole conviendrait le mieux avec le petit segment curviligne. Il faudrait pour cela examiner quel rapport les distances de l'arc Gri à sa tangente en r, prises dans le sens des ordonnées, ont avec les portions correspondantes de l'axe des abscisses. Si celles-là, par exemple, étaient comme les cubes de celles-ci, il est visible que le segment parabolique le plus voisin de celui de la courbe appartiendrait à une parabole dont l'équation est  $y^3 = x$ ; alors la règle changerait un peu, ce petit segment étant au parallélogramme circonscrit comme 3 à 4; mais je me contenterai d'indiquer cette addition à l'ingénieuse règle de Simpson, parce que ce n'est pas ici le lieu d'en approfondir davantage la théorie. Les géomètres me comprendront du premier coup, et il faudrait

pour les autres des explications assez longues (1).

XXV.

Je terminerai ce chapitre en donnant une idée de l'ingénieux moyen dont Jean Bernoulli a fait usage pour déterminer des limites de plus en plus rapprochées du rapport de la circonférence du cercle à son diamètre. On s'est borné à un court extrait de l'écrit de Bernoulli, parce que la nature du sujet ne permet guère de l'analyser avec plus de détail, sans tomber dans une prolixité que nous cherchons à éviter. Les lecteurs dont nous aurons excité la curiosité pourront consulter les œuvres de ce grand homme (tome IV, p. 98), qui sont ou qui doivent être entre les mains de tous ceux qui aspirent à des connaissances profondes dans la Géométrie et l'Analyse.

La méthode dont nous venons de parler consiste en ceci : qu'on imagine qu'une courbe

<sup>(1)</sup> On a depuis beaucoup étendu et varié les formules de ce genre: pour ne parler que de celles qui se rapportent immédiatement à ce passage, je citerai les mémoires de MM. Kramp et Berard, dans les tomes VI, VII, VIII et IX des *Annales de Mathématiques* publiées par M. Gergonne.

telle qu'un quart de cercle (dont les tangentes aux deux extrémités se rencontrent l'une l'autre perpendiculairement) se développe en commençant par une de ses extrémités, et s'étende en ligne droite, cette extrémité décrira une nouvelle courbe qu'on pourra supposer se développer aussi, mais en sens contraire, c'està-dire en commencant par le côté qui a été décrit le dernier; de là en naîtra une troisième que l'on concevra développée de la même manière, et ainsi à l'infini. Toutes ces courbes, comme le remarque Bernoulli, approchent de plus en plus de l'égalité et de la similitude parfaite, et elles ne tardent même pas à être sensiblement égales : on peut encore observer qu'elles deviennent de plus en plus semblables à des cycloïdes. C'est une conséquence de cette vérité connue, que ces courbes sont les seules à ordonnées parallèles, dont le développement ne fait que les reproduire (1).

Ayant donc nommé a la première courbe, c'est-à-dire le quart de circonférence dont

<sup>(1)</sup> Cette conséquence n'est pas si simple qu'elle n'ait besoin d'une preuve immédiate; elle a été démontrée pour la première fois par Euler (Novi Comment. Acad. Petrop., t. X, p. 179); ensuite par Lagrange (Manus-

le rayon est l'unité, Bernoulli détermine la longueur de toutes les autres par une suite d'expressions fort régulières et fort aisées à continuer pour tel nombre de courbes qu'on voudra. Ces expressions ont de plus cet avantage, d'être extrêmement simples; car, après les réductions convenables, elles ne renferment que la grandeur a élevée à une puissance dont l'exposant est celui du rang de la courbe en comptant la première, et affectée uniquement de quelques coefficiens numériques.

Que l'on suppose donc, ajoute Bernoulli, que deux de ces courbes qui se suivent immédiatement soient égales entre elles, et qu'on égale les deux expressions qui les désignent. Comme elles ont cette forme: Ma<sup>r</sup>, Na<sup>r+1</sup>, il en résultera nécessairement une équation simple entre a, ou le quart de la circonférence, et une fraction numérique qui sera sa valeur; or il est évident que cette valeur approchera d'autant plus de l'exactitude, que la supposition qui l'a donnée s'en écartera moins.

crits déposés à la bibliothèque de l'Institut); par M. Legendre (Exercices de calcul intégral, t. II, p. 541); enfin par M. Poisson (Journal de l'École Polytechnique, xxIIIº cahier, p. 431).

Cette considération conduit à déterminer des limites alternativement plus grandes et moindres qu'il ne faut; car en égalant la première et la seconde courbe, on trouve, pour le rapport du quart de cercle au rayon, un nombre qui excède le vrai; au contraire, la supposition d'égalité entre la seconde et la troisième en donne un trop petit, et ainsi de suite. Au reste, ces limites approchent avec assez de promptitude les unes des autres; en effet, la comparaison de la douzième et de la treizième courbe fournit le rapport de 1,0000000 à 3,1415900, et l'égalité supposée entre la treizième et la quatorzième, celui de 1,0000000 à 3,1415935; or ces deux valeurs de la circonférence,.... 3,1415000, 3,1415035, sont, l'une trop petite, l'autre trop grande, et coïncident néanmoins jusqu'au sixième chiffre; ainsi elles sont vraies dans les six premiers, comme on le sait d'ailleurs par les approximations si connues de Viète, Ludolph, etc.

# CHAPITRE V.

Histoire des Quadrateurs les plus célèbres.

I.

J'ai donné, dans le cours de cet ouvrage, le nom de quadrateurs à ces hommes qui, pour la plupart, à peine initiés dans la Géométrie, entreprennent de quarrer le cercle, ou s'obstinent à maintenir d'absurdes paralogismes pour une solution légitime de ce problème. Ayant à les nommer souvent, il me fallait un terme nouveau pour éviter les circonlocutions, ou ne pas leur prodiguer le titre de géomètres, qu'ils méritent si peu. J'ai fait usage de la liberté qu'Horace accorde dans une pareille circonstance; le mot de quadrateur m'a paru assez heureux pour mon objet, et je l'ai adopté.

Le même motif qui m'a porté à désigner ces esprits d'une trempe si singulière, par une dénomination nouvelle, m'a conduit à ne parler d'eux que dans un article à part : Hippocrate de Chio et Grégoire de Saint-Vincent méritaient seuls quelque distinction à cet égard.

Aurais-je dû exposer de suite les découvertes dont nous nous sommes occupés jusqu'ici, et les ridicules prétentions de tant de quadrateurs anciens et modernes? Non, sans doute: c'eût été trop honorer ces derniers et faire une espèce d'injure aux auteurs des inventions ingénieuses qu'on a exposées dans les chapitres précédens; les noms d'un Archimède, d'un Wallis, d'un Newton, figureraient mal à côté de ceux des Bryson, des Oronce Finée, des Delaleu, des Basselin, etc.

Mais, diront sans doute quelques personnes judicieuses, quelle utilité peut-il y avoir à tirer de la poussière ces noms déjà dégradés auprès de la postérité et de leur siècle même, par les erreurs de ceux qui les ont portés? Je me suis fait cette question plus d'une fois, et plus d'une fois j'ai été sur le point de supprimer cet article entier; cependant, après quelques réflexions, j'ai pensé que l'histoire d'un problème célèbre par tant de tentatives et de chutes honteuses, ne pouvait être complète qu'en faisant connaître du moins quelques-uns de ceux qui se sont signalés par ce ridicule; il y a d'ailleurs une sorte de justice à traduire devant la postérité, des hommes qui semblent avoir, de propos délibéré, fermé les yeux à la

grande évidence. Si l'erreur grossière, et presque volontaire, n'était punie que de l'obscurité et de l'oubli, ce châtiment léger serait trop peu capable de retenir les nombreux imitatateurs de ceux dont je parle; ils deviendront peut-être plus circonspects en voyant le mépris et l'espèce de tache qui accompagnent les noms de ceux dont ils suivent les traces. (Voy. p. 20.)

## II.

Il y eut parmi les anciens, comme parmi nous, un grand nombre de ces faibles géomètres, qui se persuadèrent avoir trouvé la quadrature du cercle; j'en ai déjà cité quelques-uns par occasion. La prétendue quadrature de Bryson, qui faisait le cercle moyen proportionnel entre les quarrés inscrit et circonscrit, est une erreur indigne de la Géométrie, soit qu'on l'entende du moyen arithmétique ou du moyen géométrique; car la différence est de près d'un vingt-unième dans le premier cas; et à l'égard du dernier, on savait déjà de son temps que le moyen géométrique entre ces quarrés était l'octogone inscrit.

C'est sans doute de ce nombreux essaim de quadrateurs que parle Archimède, dans la préface de sa Quadrature de la parabole. On y lit

que plusieurs avaient déjà tenté de quarrer le cercle et l'ellipse, mais qu'ils n'avaient enfanté que des paralogismes, ou supposé des principes qu'on ne pouvait leur accorder. La ressemblance de notre âge avec celui d'Archimède est entière; combien de quadrateurs qui commencent à partir de quelque principe directement contraire à la Géométrie! Nous en avons un aujourd'hui pour qui la partie n'est pas moindre que le tout; pour qui la diagonale et le côté du quarré ne sont pas incommensurables, qui réussit enfin à merveille avec ces principes féconds à quarrer le cercle, non par la méthode des géomètres, mais par le mécanisme en plein des figures; ce sont là ses propres termes: spectatum admissi risum teneatis amici. (Hor., Ars poet., v. 5.)

### III.

Je ne dirai rien des siècles d'obscurité qui ont précédé le renouvellement des sciences parmi nous : on a dû trouver souvent la quadrature du cercle dans ces temps où les plus habiles savaient à peine une partie de la Géométrie élémentaire d'*Euclide*. Je ne m'amuserai pas à y fouiller pour en retirer la précieuse découverte de quelque nom inconnu et

qui mérite de l'être; je passe à un temps sur lequel nous avons plus de lumière.

### IV.

Le premier qui, à la renaissance des lettres, occupa les géomètres à réfuter ses erreurs, est le fameux cardinal de Cusa; il prétendit avoir réussi à quarrer le cercle par deux voies différentes. Suivant l'une, il faisait rouler sur un plan un cercle ou un cylindre, jusqu'à ce que le point qui l'avait touché au commencement de la révolution retournât s'y appliquer. Cependant il faut lui rendre cette justice, il n'était pas assez maladroit pour prétendre déterminer ce point par un mécanisme si grossier: il cherchait à le faire géométriquement; mais son opération est tout-à-fait erronnée. Son autre méthode lui donnait cette fausse détermination de la circonférence : Si l'on a un cercle, disait-il, et qu'on en décrive un second dont le diamètre soit égal au rayon du premier, augmenté du côté du quarré inscrit, le triangle équilatéral inscrit dans ce second cercle, sera isopérimètre au premier. Ce n'est pas même là une approximation; car un calcul très simple fait voir que la circonférence ainsi déterminée s'écarte beaucoup endessous des limites d'Archimède. Regiomontanus s'y prit de cette manière pour réfuter la prétention de ce cardinal géomètre : ce qu'il fit dans plusieurs lettres écrites en 1464 ou 1465, mais imprimées seùlement en 1533, avec quelques autres œuvres posthumes de ce savant astronome. Quant à la première quadrature du cardinal de Cusa, elle fut de nouveau réchauffée au commencement du seizième siècle, par un certain Bovillius de Vermandois, que sa seule obscurité a préservé de la risée des géomètres.

# V.

A ces malheureux quadrateurs succéda, vers le milieu du seizième siècle, Oronce Finée. Celui-ci se proposa un objet bien plus vaste qu'aucun mathématicien de ses prédécesseurs; la quadrature du cercle n'est qu'une petite partie des nombreuses découvertes qui composent son livre, de Rebus mathematicis hactenus desideratis. L'invention des deux moyennes proportionnelles, la trisection de l'angle, l'inscription de tous les polygones d'un nombre impair de côtés, dans le cercle, que sais-je? Rien ne se refusa à ses efforts: il surmonta lui seul toutes les difficultés qui avaient jusque là arrêté les géomètres; mais l'illusion ne fut pas de lon-

gue durée. Un de ses disciples, nommé Buteon, mathématicien plus judicieux, l'attaqua le premier et démontra ses erreurs. Il fut secondé par un mathématicien portugais, justement célèbre de son temps, savoir, Pierre Nonius (ou Nugnes, dans sa langue), qui releva les bévues d'Oronce avec plus d'étendue, dans un livre exprès, intitulé De erratis Orontii. Ainsi s'évanouit l'espérance d'une immortalité brillante dont Oronce s'était flatté; et l'ouvrage sur lequel il s'était reposé pour sa réputation fut regardé comme une des plus misérables productions qu'on eût vues depuis long-temps.

Au reste, Oronce prétendait, ce qu'il peut être utile à quelqu'un de savoir pour le préserver de la même erreur; il prétendait, dis-je, que la circonférence du cercle était la moindre des deux moyennes proportionnelles entre les contours des quarrés inscrit et circonscrit; mais cette moyenne excède les simples limites d'Archimède, et on le réfuta dès lors en le lui montrant. Depuis ce temps, Huygens a démontré immédiatement que la circonférence du cercle était toujours moindre que la moindre des deux moyennes, soit arithmétiques, soit géométriques, entre les contours des polygones semblables, inscrit et circonscrit, quels qu'ils soient.

### VI.

On vit peu de temps après la chute d'Oronce, paraître dans la carrière un nouveau prétendant à l'honneur de quarrer le cercle; il se nommait Simon Van-Eyk(Duchesne). Celui-ci fut apparemment moins maladroit que les précédens; car Pierre Métius, qui le réfuta, fut obligé pour le faire, de déterminer des limites beaucoup plus resserrées que celles d'Archimède: ce fut là l'occasion de sa découverte du rapport approché de 113 à 55, qui convient avec les chiffres de Ludolph, jusqu'au septième inclusivement. La quadrature de Duchesne ne résista pas à cette rigoureuse épreuve, et fut universellement reconnue pour fausse.

# VII.

Parmi ceux qui se sont flattés dans ces derniers temps d'avoir atteint précisément la vraie mesure du cercle, aucun ne l'a fait avec plus de confiance que Joseph Scaliger. Non content de la célébrité dont il jouissait comme profond érudit, il prétendit acquérir le premier rang parmi les mathématiciens. La découverte de la quadrature du cercle lui en parut un moyen assuré; et il la trouva comme

font tous ceux qui, à peine initiés dans la Géométrie, s'engagent à la rechercher, persuadés qu'elle ne leur échappera pas. Il exposa sa rare découverte dans le livre intitulé Nova Cyclometria, en 1592; et l'air d'assurance avec lequel il l'annonça en imposa à bien des gens, qui n'hésitèrent pas à lui ceindre le laurier de géomètre; mais ceux à qui seuls il appartenait de décider du mérite géométrique en jugèrent bien autrement. Le grand nom de Scaliger demandait de grands adversaires. Viète, le premier mathématicien de son temps, le réfuta, de même qu'Adrianus Romanus, géomètre célèbre des Pays-Bas, et le P. Clavius. Ce dernier surtout le mortifia extrêmement: il fit voir que de la quadrature prétendue de Scaliger, il s'ensuivait que la circonférence du dodécagone inscrit était plus grande que celle du cercle qui le renfermait. Il ne se borna pas à cela; les solutions pitoyables de la trisection de l'angle, de l'inscription des polygones, données par Scaliger, ne furent pas traitées avec plus d'indulgence. Ses paralogismes, sa contradiction perpétuelle avec les principes les plus assurés de la Géométrie, furent mis au grand jour par l'Allemand Clavius, qui, pour rendre la critique encore plus amère, releva

le contraste humiliant des grossières bévues de Scaliger, avec sa confiance et la manière insultante dont il avait traité Euclide et Archimède. Il n'y eut qu'une voix à son sujet, du moins parmi les géomètres. J'ajoute à dessein cette restriction, car je n'ignore pas que tel est regardé comme un grand homme par des gens hors d'état de l'apprécier, qui n'est qu'un objet de mépris pour ceux qui cultivent le même art ou la même science. Nous en avons de nombreux exemples. Quant à Scaliger, couronné par ses amis ou quelques ignorans, il fut mis, par ceux qui étaient versés dans la Géométrie, au rang des plus maladroits quadrateurs.

### VIII.

Une histoire aussi détaillée des autres géomètres de cette espèce serait longue, et le peu d'intérêt qu'on doit y prendre ne la rendrait pas supportable : je me borne donc à faire passer brièvement en revue ceux dont il me reste à parler. J'ai regret de trouver ici Longomontanus. Ce célèbre astronome du commencement du siècle dernier se fit un vrai tort, par la faiblesse qu'il eut de se faire illusion sur la quadrature du cercle. Il voulut que le dia-

mètre fût à la circonféreuce comme 100000 à 314185 (a); cela est suffisamment réfuté par les rapports qu'on a donnés ci-dessus, suivant lesquels la circonférence est moindre que 314160 des mêmes parties; mais Longomontanus mérite quelque indulgence, eu égard aux travaux utiles dont on lui est redevable en Astronomie. A peu près dans le même temps, Jean-Baptiste Porta, Napolitain, tenta la voie des lunules pour parvenir à la quadrature du cercle. On trouve bien des puérilités dans son ouvrage, qui aboutit enfin à des paralogismes palpables; et quoiqu'il y eût mille propriétés curieuses des lunules, que des géomètres qui ne songeaient pas à la quadrature du cercle ont aperçues (voyez ci-dessus, p. 40, la note a), Porta n'en rencontra aucune, mais seulement des erreurs. Tel est ordinairement le procédé de ceux qui s'adonnent à ce problème : il est hors d'exemple que leur travail ait procuré la moindre découverte géométrique; j'en excepte le seul Grégoire de Saint-Vincent, dont j'ai parlé avec éloge.

Le fameux Hobbes donnait, il y a près d'un

<sup>(</sup>a) Huygens, De circuli magnitudine inventa, Opera varia, p. 385.

siècle, dans un travers semblable; on peut même dire qu'il surpassa en ridicule tous ses prédécesseurs en ce genre; car non-seulement il crut avoir réussi à quarrer le cercle, et à trouver les deux moyennes proportionnelles, mais on ne vit jamais un pareil acharnement à le soutenir contre Wallis, qui prit la peine de le réfuter par plusieurs écrits. Le dépit qu'il en conçut se tourna contre les géomètres et la Géométrie elle-même. D'abord il en avait admis la méthode et les principes; les contradictions que Wallis lui opposa le conduisirent peu à peu à s'inscrire en faux contre tous les axiomes, et il en entreprit la réforme entière dans le livre intitulé De ratiociniis et fastu geometrarum. Cette querelle lui fit enfanter une foule d'autres écrits, dont les extraits consignés dans les Transactions philosophiques, ne contribueront pas à établir sa réputation dans la postérité.

Je citerais encore un grand nombre d'autres personnages à mettre à côté de ces premiers. Un Olivier de Serres, qui trouvait savamment que le cercle était double du triangle équilatéral inscrit; et, ce qui donne une grande idée de ses connaissances en Géométrie, il ignorait que ce double est l'hexa-

gone (1). Un sieur Delaleu, qui fatigua vers le milieu du siècle passé, les géomètres, par son obstination à maintenir ses paralogismes, contre les réfutations solides et évidentes qu'on y opposa. Un sieur Mallemant de Messange, célèbre dans les journaux du temps, par ses impertinens systèmes physiques (a). Un sieur Detleve Cluver (b), qui quarrait métaphysiquement le cercle, et déquarrait (qu'on me permette ce terme) la parabole, insultant aux géomètres qui avaient été si long-temps les dupes d'Archimède. Il ne tint pas à Leibnitz de se donner la comédie et à toute l'Europe, en le mettant aux prises avec Nieuwentyt, qui, dans le même temps, entassait bien des mauvais raisonnemens sur le calcul

<sup>(1)</sup> Ceci n'est pas exact. Dans le 3° chap. du 1° lieu de son Théâtre d'Agriculture, Olivier de Serres dit qu'il a trouvé, au moyen de leur poids, que le cercle et le quarré construit sur le côté du triangle équilatére inscrit sont sensiblement égaux; mais il n'annonce aucune prétention à une découverte, et veut seulement suppléer à des considérations plus élevées qu'il paraît n'avoir pas connues: aussi Montucla, dans la dernière édition de son Hist. des Math., ne l'a-t-il plus mis au nombre des quadrateurs.

<sup>(</sup>a) Journal des Savans, 1679, 80, 81, etc.

<sup>(</sup>b) Actes de Leipsic, ann. 1695.

différentiel. Mathulon, enfin, condamné il y a environ trente ans, par un tribunal de justice, à la peine qu'il s'était imposée lui-même, si l'on convainquait sa quadrature de fausseté: la perte d'une somme de mille écus fut la punition qu'il essuya pour avoir eu l'ambition de quarrer le cercle, et la témérité de défier pardevant notaires, les géomètres de relever la moindre erreur dans ses raisonnemens.

Parmi cette foule de quadrateurs obstinés à se refuser aux preuves les plus évidentes, Basselin est un des plus récens; il ne faut qu'avoir jeté les yeux sur son livre, pour juger que c'était un des plus pitoyables et des plus embarrassés. Son prétendu rapport s'accordait à peine jusqu'au quatrième chiffre, avec les limites trouvées par Ludolph; aussi prétendait-il infirmer leur certitude, parce qu'elles sont au-dessous du juste milieu de celles d'Archimède. On lui demandait quelle assurance il avait que la véritable grandeur du cercle ne fût pas au-dessous de ce juste milieu. C'était, répondait-il, sa quadrature; et il se disait assuré qu'elle était exacte, parce qu'elle se rencontrait dans les limites d'Archimède, comme si mille autres rapports aussi faux que le sien ne se rencontraient pas également entre ces limites.

En vain lui faisait-on mille raisonnemens très palpables pour le désabuser, ce pauvre géomètre qui, dans le temps qu'il quarrait le cercle, ignorait qu'Archimède eût quarré la parabole, est mort dans l'intime persuasion qu'une postérité plus équitable reconnaîtrait quelque jour ce que ses jaloux contemporains lui contestaient; car c'est un faible qui ajoute encore au ridicule des gens de cette espèce, que de se persuader que la jalousie seule des savans et surtout des académies, leur oppose les contradictions qu'ils essuient. Basselin appréhendait extrêmement les effets de cette jalousie, ou quelque plagiat odieux; il en agit toujours avec les commissaires qu'il avait extorqués, comme un homme qui craint de se voir enlever un secret inestimable; il ne dévoila entièrement sa découverte que dans l'impression, pour s'en assurer la gloire.

# IX.

J'avais cru d'abord devoir m'imposer la loi de ne point parler des quadrateurs vivans, puisque je ne pouvais avec équité les ranger dans une autre classe que ceux qu'on vient de voir; mais j'ai fait réflexion que puisqu'ils avaient couru le hasard du jugement du pu-

blic, il m'était permis de les citer devant lui : je me bornerai néanmoins à un petit nombre, c'est-à-dire à ceux que le hasard m'a présentés, ou à qui la singularité de leurs prétentions a donné une sorte de célébrité.

Liger a rempli les Mercures d'écrits concernant la quadrature du cercle, et a fait un ouvrage particulier pour prouver que la partie n'est pas moindre que le tout, qu'il n'y a point d'incommensurables, que la racine quarrée de 24 est la même que celle de 25, et celle de 50 la même que celle de 49, etc. Il prouve tout cela, non par des raisonnemens métaphysiques, mais clairement et aux yeux, par le mécanisme en plein des figures, pour me servir de l'expression qu'il emploie dans un écrit que j'ai vu de lui. Le sieur Tondu de Nangis est l'auteur de l'insigne découverte de mesurer, non plus les lignes courbes en les comparant aux droites, mais les droites en les comparant aux courbes.

Le sieur Clerget a redressé les idées des géomètres sur le cercle. On l'avait cru, depuis l'enfance de la Géométrie, une figure plus grande qu'aucun polygone régulier inscriptible, quel que fût le nombre de ses côtés, ou, suivant la Géométrie moderne, un polygone qui en a une infinité. L'auteur dont nous parlons a trouvé que c'est un polygone d'un certain nombre de côtés déterminé. Fondé apparemment sur de nouvelles découvertes arithmétiques, il prétend qu'il y a de la contradiction dans la valeur approchée que les géomètres assignent à la circonférence circulaire; car, dit-il, comment se peut-il faire que les uns l'exprimant par 3 1415, d'autres nous disent qu'elle est 3 14159265, et qu'enfin il y en ait qui l'expriment par 20, 30 chiffres, etc. Avec une pareille sagacité, l'auteur pourra contester que la racine quarrée de 2 soit 1414, à moins d'un millième près, parce qu'un autre affectant une exactitude supérieure, aura dit qu'elle était 1442135 1 0000000, qui en diffère de moins qu'un 1 0000000°. M. C. enfin ne se bornant pas à la découverte de la quadrature du cercle, a trouvé la trisection de l'angle, et surtout, ce qui est admirable, la grandeur du point où se touchent deux sphères inégales. Il démontre aussi, à l'aide des principes féconds dont il est l'inventeur, que la terre ne peut tourner autour de son axe et dans son orbite, sans une absurdité palpable.

Il m'aurait été facile de grossir cette liste, si j'avais donné le moindre soin à rechercher ces écrits dignes de l'oubli où ils tombent, après avoir quelquefois amusé le public par leur singularité et la confiance de leurs auteurs; mais je croirais avoir à me rendre compte à moimème d'un temps si mal employé, et je craindrais d'encourir le blâme des géomètres, si je leur présentais un plus grand nombre de ces objets, qui ont à peine auprès d'eux le mérite du ridicule.

# CHAPITRE VI.

Addition, contenant l'histoire de quelques autres problèmes fameux en Géométrie, comme ceux de la duplication du cube ou des deux moyennes proportionnelles, et de la trisection de l'angle.

I.

L'impression de cet ouvrage était fort avancée, lorsque des personnes aux avis desquelles je défère, m'ont conseillé de profiter de l'occasion présente pour traiter historiquement ces deux problèmes, qui le cèdent peu en célébrité à celui de la quadrature du cercle. Je me suis déterminé sans peine à ce nouveau travail, dans la vue de l'utilité qui peut en être le fruit. On ne voit en effet que trop de personnes malheureusement obstinées à la recherche des deux moyennes proportionnelles, ou de la trisection de l'angle, sans avoir jamais examiné et connu la nature de ces questions. Ce chapitre, indépendamment qu'il contient un morceau assez curieux de l'histoire de la Géométrie, m'a paru propre à les instruire et à les désabuser; elles y verront qu'elles s'occupent infructueusement à rechercher, ou ce qui est déjà trouvé, ou ce qu'on ne saurait trouver. Je m'explique: ces problèmes sont résolus autant qu'ils peuvent l'être; en ce sens, y travailler, c'est chercher ce dont on est déjà en possession; mais prétendre les résoudre par la règle et le compas seulement, c'est-à-dire par de simples intersections de lignes droites et circulaires, c'est s'obstiner à une recherche vaine et impossible. Cette vérité n'est aujourd'hui sujette à aucune contestation parmi les géomètres, et l'on s'attachera plus bas à la bien prouver. J'entre en matière, et je commence par la duplication du cube (1).

II.

Il s'agit, dans cette première question, de

<sup>(1)</sup> En 1798, M. Nicolas Théodore Reimer a publié sur ce sujet un ouvrage spécial, intitulé Historia problematis de cubi dupplicatione (Gottingue), dans lequel il a fait une revue exacte des fragmens que les anciens nous ont laissés, fragmens peu connus lorsque Montucla écrivait. La plus grande partie se trouve dans le Commentaire d'Eutocius sur Archimède, dont Torrelli a laissé une édition bien complète, qui a été imprimée à Oxford en 1792.

trouver un cube, ou plus généralement un solide quelconque, précisément double ou en raison donnée, avec un solide semblable. Les géomètres apercurent bientôt que cela se réduisait à déterminer les deux moyennes proportionnelles continues entre deux lignes données. Hippocrate de Chio fut, dit-on, l'auteur de cette remarque; elle suit de cette propriété des progressions géométriques si connue, que le quarré du premier terme est au quarré du second comme le premier au troisième; le cube du premier terme à celui du second comme le premier au quatrième, etc.; c'est-à-dire qu'en général la puissance du premier terme, désignée par l'exposant n, est à la puissance semblable du second, comme le premier terme à celui dont le rang dans la suite est exprimé par n+1. Ainsi A étant le côté d'un cube proposé, la première des deux moyennes continues entre A et mA, sera le côté d'un cube multiple du premier, comme m l'est de l'unité (1). Ce qu'on vient de dire des côtés d'un cube s'applique aux côtés homologues des solides semblables; il suffit, pour le voir, d'être initié dans la Géométrie.

<sup>(1)</sup> Puisque dans la progression  $\therefore$  A:x:y:mA, on aura A<sup>3</sup>: x<sup>5</sup>:: A:mA, d'où  $x^3 = mA^3$ .

#### III.

Tou! le monde sait la manière dont on raconte l'origine du problème de la duplication du cube : c'est en Géométrie un trait aussi fameux que celui de l'hécatombe immolée par Pythagore. Si l'on s'est moqué avec justice de ce prétendu sacrifice, qui n'est compatible ni avec les facultés d'un philosophe, ni avec les dogmes qu'enseignait celui de Samos (a), on ne doit pas plus d'égards à l'histoire qu'on fait du problème des deux moyennes proportionnelles. Je ne répéterai donc pas ici ce qu'on trouve dans tant d'autres endroits, la fable de cette divinité bizarre, qui demandait un autel précisément double de celui qu'elle avait, et qui fit continuer la peste qui ravageait l'Attique jusqu'à ce qu'on l'eût satisfaite. Eratosthènes donne à ce problème célèbre une origine moins brillante. Un certain tragique, dit-il, avait introduit sur la scène Minos élevant un monument à Glaucus (1); ses entrepreneurs lui donnaient cent palmes en tous sens; mais le prince, sur l'inspection de l'ouvrage, qui ne répondait

<sup>(</sup>a) Cicéron, De natura deorum, III, 36.

<sup>(1)</sup> M. Reimer dit que c'est Euripide, et cite la Diatribe de Walckenaer sur les fragmens de ce poète.

pas à sa magnificence, ordonna qu'on le fît double : de là, ajoute-t-il, quelques-uns prirent sujet de demander aux géomètres comment ils exécuteraient une pareille volonté? Ils tentèrent la question de bien des manières, tâchant de construire un cube double d'un autre, jusqu'au temps d'Hippocrate, qui leur enseigna qu'elle se réduisait à l'invention des deux moyennes proportionnelles continues. Dans la suite, l'oracle de Delphes ayant demandé qu'on doublât l'autel du dieu qui y présidait, les entrepreneurs voulant exécuter cet ordre, furent obligés de consulter l'école platonicienne, qui faisait une étude spéciale de la Géométrie. Telle est, suivant Ératosthènes, la manière dont le problème de la duplication du cube se présenta la première fois aux géomètres, et dont il leur fut proposé de nouveau, après en avoir été, ce semble, oublié pendant quelque temps (1).

<sup>(1)</sup> Voy. dans les OEuvres morales de Plutarque, Du démon de Socrate, De la signification du mot u, et le 8° livre des Symposiaques; voy. aussi Vitruve, liv. 9, ch. 2. La citation d'Ératosthènes se rapporte à une lettre adressée par ce géomètre au roi Ptolomée Évergète; on la trouve à la page 144 de l'édition d'Archimède indiquée plus haut; elle est suivie d'une épigramme.

Mais quelle que soit l'occasion qui les engagea dans cette recherche, il est certain qu'elle avait acquis une grande célébrité dès le temps de Platon. Valère Maxime (liv. VIII, ch. 12), raconte au reste un trait fabuleux, quand il dit que ce philosophe renvoya à Euclide les députés qu'on lui avait adressés, comme au plus habile géomètre de la Grèce; comment cela pourrait-il se soutenir, puisqu'il est certain qu'Euclide le géomètre ne florissail qu'un demisiècle après Platon, et que le philosophe de Mégare, qui porta le même nom, ne s'occupait que de sophismes? Quelques-uns ont soupçonné qu'il fallait lire Eudoxe; il est, je crois, plus sûr de traiter toute l'histoire de fable.

## IV.

L'école platonicienne fournit plusieurs solutions du problème de la duplication du cube. Platon en donna d'abord une fort simple, et qui n'emploie que les moyens de la Géométrie élémentaire; il est vrai qu'elle exige un tâtonnement, et l'usage de quelque instrument autre que la règle et le compas, ce qui n'est point admis dans la rigueur géométrique. Ce défaut que le chef des géomètres ne chercha pas à

éviter, nous donne lieu de penser qu'il n'eut en vue que la facilité de l'exécution, et qu'il sacrifia à cet avantage réel une délicatesse superflue. Voici en substance le procédé de Platon. Si l'on a deux triangles, comme ACD, CDE (fig. 25), rectangles l'un en C, l'autre en D, et dont les hypothénuses AD et CE soient perpendiculaires l'une à l'autre, les lignes AB, BC, BD, BE sont en proportion continue. Ayant donc disposé à angle droit les deux extrêmes donnés AB, BE, il s'agit de tirer des points A, E, les parallèles AC, ED, jusqu'aux prolongemens de AB, CB, et de faire qu'en même temps les deux angles en C et D soient droits. Pour exécuter cela avec plus de facilité, Platon imagina un instrument composé d'une base FG (fig. 25\*), et de deux coulisses FH, GI, perpendiculaire, dans lesquelles glissait une règle mobile KL, qui par là restait toujours parallèle à la base. Cet instrument servait à trouver à la fois les points C, D: pour cet effet, on écartait de la base la règle mobile, et l'on faisait en sorte que, les points A, E étant dans ces deux parallèles, les lignes ABD, EBC passassent par les angles de ces parallèles avec l'une des coulisses latérales. Par ce moyen, les angles C, D étaient droits, et en même temps

les lignes AC, ED parallèles, ce qui résolvait le problème (1). Quelques-uns variant la construction de Platon, se servirent de deux équerres mobiles, ACD, CDE, qu'on disposait de manière que le point A étant dans le côté AC, et les lignes BC, BD passant par les angles C et D des équerres, le côté DE rencontrât le point E. Ce dernier procédé a fourni à un analyste du seizième siècle (Raphaël Bombelli), l'idée de construire par une voie semblable toutes les équations des troisième et quatrième degrés, ce qu'il exécute fort ingénieusement (4).

## V.

La solution donnée par Platon a, comme on voit, le défaut de ne pouvoir être avouée par la Géométrie; elle est, à la vérité, commode dans l'exécution, mais elle blesse la rigueur dont cette science se fait gloire. Archytas en donna une autre, qui a un défaut tout-àfait contraire; celle-ci est uniquement intellectuelle; d'ailleurs, elle est fort satisfaisante pour l'esprit, et peut faire concevoir une idée

<sup>(1)</sup> Voy. Archimedis Opera, Oxoniæ, 1792, p. 135, et l'Addition à la page 223 du présent ouvrage.

<sup>(2)</sup> Voyez son Algèbre.

avantageuse du génie de son inventeur. Afin d'abréger, je me contenterai de l'indiquer. Archytas imagine, sur la surface d'un cylindre droit, une ligne courbe décrite par l'intersection continuelle de cette surface, avec la circonférence d'un demi-cercle qui se meut d'une certaine manière; ensuite il fait rencontrer cette ligne courbe par une surface conique, ce qui donne un point d'où dépend la solution du problème. Au reste, comme je l'ai déjà dit, quelque ingénieux que soit ce procédé, il est tout pour l'esprit, la pratique n'en saurait tirer aucun secours.

### VI.

Ceux qui connaissent peu l'ancienne Géométrie se persuadent ordinairement que la vraie solution de ce problème est d'une date moderne, et que Descartes en a le premier dévoilé le principe. Il est vrai qu'il l'a beaucoup perfectionnée, mais les anciens l'avaient déjà ébauchée dès le temps de Platon. Nous avons deux solutions d'un géomètre contemporain et disciple de ce philosophe, qui emploient les sections coniques: dans l'une, ce sont deux paraboles; dans l'autre, une hyperbole entre les asymptotes combinée avec une parabole. Ce géomètre est Ménechme, frère de Dinostrate, à qui un vers de l'épigramme d'Érastothènes semble attribuer l'invention des sections coniques: ses deux solutions sont trop remarquables pour ne les pas rapporter ici; je les exposerai, en suivant la méthode analytique dont il se servit apparemment pour y parvenir.

Je suppose que les extrêmes données soient A et D, et les deux moyennes cherchées B et C: le quarré de B sera donc égal au rectangle A × C, à cause de la proportion continue qui règne entre A, B, C; par conséquent la ligne B sera l'ordonnée d'une parabole, dont A est le paramètre et C l'abscisse. Soit donc décrite avec ce paramètre et sur l'axe AC indéterminé, une parabole ABb (fig. 26); les lignes B et C seront quelques-unes des coordonnées BC, AC, ou bc, Ac, ou etc.; mais B, C et D étant continuement proportionnelles, le quarré de C doit être égal au rectangle B × D, ou l'abscisse AC cherchée de la première parabole doit être telle, que son quarré soit égal au rectangle de BC, par la seconde des extrêmes données. AC étant donc encore considérée comme abscisse, BC sera l'ordonnée d'une parabole extérieure ABC, dont la propriété est, comme on sait, d'avoir les quarrés de ses abscisses constamment égaux aux rectangles de ses ordonnées par une ligne constante; au reste, cette parabole extérieure n'est que la parabole ordinaire décrite sur un axe AD, perpendiculaire au premier. Ainsi l'intersection de ces deux paraboles donnera la solution désirée, puisque par ce moyen, BC, comme ordonnée de la première parabole ABb, sera telle que A: BC::BC:AC, et qu'en vertu de la seconde ABé, on a BC ou AD::BD::BD ou AC:D; d'où il est manifeste que A, BC, AC et D sont en proportion continue.

Une analyse facile conduit de même à la seconde solution de Ménechme; car, puisque les quatre lignes A, B, C, D sont en proportion, le rectangle B × C est égal au rectangle constant et donné A x D. Les lignes cherchées B, C sont donc les coordonnées d'une hyperbole ODI (fig. 27), entre ses asymptotes, et où les rectangles, comme CIAB, ciaB, sont tous égaux entre eux et au rectangle A X D. Or, à cause de la proportion continue, le quarré de B est égal au rectangle C X A; d'où il suit que B est l'ordonnée d'une parabole dont le paramètre est A, et l'abscisse C. Ayant donc pris BA pour axe, on voit qu'en décrivant la parabole BD, dont le paramètre est A, elle coupera l'hyperbole à l'endroit cherché D, qui donnera les deux moyennes ED, BE. En effet, à cause de la parabole, A: ED:: ED: BE, et ces mêmes lignes ED, BE, appartenant à l'hyperbole, donnent ED × BE = A × D, c'est-à-dire A: ED:: BE:D; d'où se conclut aisément la proportion continue.

Quoique j'aie donné des éloges à ces deux solutions, je n'ignore cependant pas qu'elles ont un défaut assez considérable, défaut qui n'a pas échappé aux anciens même. Il consiste en ce qu'elles emploient deux sections coniques, tandis qu'une seule combinée avec un cercle pouvait suffire. C'est en quoi les Descartes, les Sluse, etc., ont beaucoup perfectionné la méthode des lieux géométriques. Les anciens employaient ordinairement les premiers qui se présentaient, et ce n'étaient pas toujours les plus simples; les modernes ont enseigné à choisir les plus commodes : mais cela doit peu diminuer le mérite de l'auteur de cette ingénieuse invention; aurait-on droit d'attendre qu'il lui cût donné tout à coup la perfection dont elle était susceptible? La Géométrie ancienne nous en fournit d'autres exemples où il n'y a rien de pareil à redire.

## VII.

Eudoxe de Cnide fut un des géomètres contemporains de Platon, qui travaillèrent à la duplication du cube; il ne reste plus de traces de sa solution, grâces à la mauvaise humeur d'Eutocius (a), qui la déprime fort et nous la représente comme pitoyable. Cependant on en pensera bien autrement, si l'on a quelque égard au témoignage d'Ératosthènes (b), qui en parle avec autant d'éloge qu'Eutocius affecte de mépris pour elle; et le jugement de ce philosophe et géomètre célèbre doit l'emporter sur celui du commentateur d'Archimède, venu près de dix siècles après Eudoxe, et qui n'a peut-être vu qu'un manuscrit altéré. Cet endroit d'Ératosthènes nous apprend que le géomètre de Cnide avait imaginé certaines courbes particulières pour la résolution de ce problème, et que ces courbes étaient différentes des sections coniques, puisqu'il parle plus haut de ces dernières au sujet de Ménechme. Les courbes inventées par Eudoxe avaient proba-

<sup>(</sup>a) Comm. in Archimed. de sphæra et cylindro, Archimed. Opera, p. 135.

<sup>(</sup>b) Ibidem, p. 144.

blement de la ressemblance avec celles que le même motif a fait imaginer à divers géomètres, tels que le père Griemberger (a), Renaldini (b), qui nomme les siennes Mediceæ, comme si une maison illustre avait à tirer quelque nouvel éclat d'une courbe géométrique; Barrow, qui fort sagement ne donne aucun nom aux siennes (c), etc.

### VIII.

Le problème des deux moyennes proportionnelles continua d'être un sujet sur lequel s'exercèrent les plus habiles géomètres. Ératosthènes, dont nous avons parlé si souvent, le résolut par une voie nouvelle, et qu'il est aisé d'appliquer à trouver tant de moyennes proportionnelles qu'on voudra : il n'y emploie que des lignes droites; aussi est-il obligé de recourir à un instrument autre que la règle et le compas. Celui qu'il propose est composé de plusieurs planchettes mobiles, qui coulent les unes sur les autres parallèlement à elles-mêmes : je ne le décris pas, afin d'abréger; on peut le

<sup>(</sup>a) Villalpandi, descriptio templi Salomonis.

<sup>(</sup>b) De resolutione et comp. mathem., tom. III.

<sup>(</sup>e) Lectiones geometricæ, p. 131.

voir dans Eutocius ou dans Pappus (a). Ératosthènes écrivit sur cela un petit traité intitulé
Mesolabium, qu'il adressa au roi Ptolomée, et
qu'Eutocius nous a conservé, de même que
les vers par lesquels il célébra son invention.
Ces vers cependant ne la préservèrent pas des
railleries de Nicomède: celui-ci s'en moquait
comme d'une chose qui n'était ni bien subtile
ni bien conforme à l'esprit de la Géométrie;
mais il y a un peu trop de rigueur dans cette
critique. La solution d'Ératosthènes, quoique
mécanique, ne laisse pas d'être assez ingénieuse.

### IX.

Après ces solutions viennent celles d'Apollonius, d'Héron d'Alexandrie et de Philon de Byzance; je les joins ensemble, parce qu'elles ne sont proprement que la même, variée au gré de ces géomètres. Suivant l'un d'eux, après avoir fait, des deux lignes données AC, CB, le rectangle AB (fig. 28), et partagé la diagonale AB en deux également en R, il faut décrire de ce point un arc de cercle GIF, tel que la ligne GF menée par les intersections G, F de ce

<sup>(</sup>a) Archimed. Opera, p. 144; Collectiones mathem, lib. III, p. 8. Voyez l'Addition à la page 223.

cercle avec les côtés CA, CB prolongés, passe par l'angle D; alors les lignes BF, AG sont les moyennes que l'on cherche. Cette construction revient à décrire sur la ligne AB un demi-cercle, et à tirer FDG, de sorte que les segmens FE, DG soient égaux : on peut satisfaire en tâtonnant à ces conditions; et ainsi le faisait Philon de Byzance, et Apollonius même, au rapport d'Eutocius. Ce commentateur d'Archimède attribue à Héron d'Alexandrie une solution rigoureusement géométrique, au moyen de l'hyperbole décrite par le point D, entre les asymptotes CA, CB, et dont l'intersection avec le demi-cercle ADB déterminait le point E, par lequel il fallait mener la ligne FDG. Cette solution, il faut le remarquer, est une des plus simples et des plus élégantes; mais on doit en faire honneur à Apollonius. En pensant ainsi, je me fonde sur le témoignage de Pappus, qui dit qu'Apollonius résolut le problème par les sections coniques, et qui attribue à Héron la solution qu'Eutocius donne à Apollonius (a) : l'ouvrage d'Héron sur les machines de guerre confirme le rapport de Pappus (1).

<sup>(</sup>a) Collect. mathem., 1. III, p. 9.

<sup>(1)</sup> M. Reimer, p. 125 de l'ouvrage cité plus haut,

## X.

De toutes les solutions anciennes du problème de la duplication du cube, celle de Nicomède est une des plus ingénieuses (a). Par une analyse très subtile, ce géomètre réduisit la question à celle d'insérer, dans un angle comme aDb (fig. 29), une ligne droite de grandeur donnée, qui, étant prolongée, passe par un point P; et comme cela ne se peut exécuter généralement par la Géométrie plane, il imagina,

<sup>(</sup>p. 217) réfute l'opinion de Montucla, et pense qu'il faut s'en rapporter à *Eutocius* sur le véritable auteur de cette solution. *Voyez* l'Addition à la page 223.

<sup>(</sup>a) Nicomède était un géomètre dont l'âge paraît devoir être fixé vers le second siècle avant J.-C.; car on sait d'abord qu'il était postérieur à Ératosthènes, qui fleurit dans le cours du troisième, puisque, suivant Eutocius, il se moquait de sa solution. D'un autre côté, Proclus (Comment. in Euclid., lib. 3, prop. 9, prob. 4) nous assure qu'il fut l'inventeur des conchoïdes, sur lesquelles Geminus, contemporain ou peu postérieur à Hipparque, écrivit au long dans ses Enarrationes Geometricæ que nous n'avons plus : ces deux circonstances fixent l'âge du géomètre dont nous parlons, entre Eratosthènes et Hipparque, à peu près vers l'an 180 avant l'ère chrétienne.

pour y suppléer, sa conchoïde, avec un instrument propre à la décrire par un mouvement continu. La propriété de cette ligne aAa est telle, que bBb étant son axe, toutes les lignes AB, ab, ab, tirées des points de la courbe vers le pôle P, sont égales entre elles. La figure 30 représente l'instrument dont voici la construction : BP et BC sont deux règles assemblées à angle droit; le pôle P est marqué par une pointe fixe qui passe dans une rainure faite à la règle mobile ab: a et b sont deux pointes immobiles sur cette règle : la première décrit la courbe demandée, lorsque la seconde parcourt la rainure de la règle fixe BC. On voit facilement que cette courbe est propre, par sa génération, à satisfaire au problème auquel Nicomède rappelait celui des deux moyennes proportionnelles; car, soit un angle aDb (fig. 29), où il s'agit d'insérer la ligne ab, donnée de grandeur et de sorte qu'étant prolongée, elle passe par le point P: qu'on décrive sur l'axe bDBb, une conchoïde dont le pôle soit P; son intersection avec le côté Da donnera évidemment le point a d'où doit être tirée la ligne ab vers le point P.

Cette construction préliminaire étant supposée, voici comment *Nicomède* résolvait le problème des deux moyennes proportionnelles. Il faisait d'abord un rectangle des lignes données AC, CB (fig. 28), et il les divisait chacune en deux également aux points I, L; il menait ensuite la ligne DIH, et ayant élevé la perpendiculaire LK, telle que BK fût égale à CI, il tirait KH, et sa parallèle BS: c'était dans l'angle FBS qu'il fallait adapter la ligne SF égale à CI et passant par K, ce qui déterminait le point F de sorte qu'en tirant FDG, les lignes BF, AG étaient les moyennes cherchées.

A l'égard de la démonstration, il donnait la suivante. J'ai cru devoir la rapporter ici, parce qu'elle est assez composée pour ne pas se présenter facilement, même à des géomètres habiles. La ligne BC, disait-il, étant partagée en deux également au point L, donne le rectangle BF × CF, plus le quarré de LB égal au quarré de LF : ajoutant donc de part et d'autre le quarré de LK, on a CF × BF+LB2 +LK2, ou CF×BF+BK2=LF2+LK2=KF2; mais GA: AC:: BC: BF; donc GA: AC ou AI :: 2BC ou BH: BF. Conséquemment, en composant, GI: AI:: HF: BF:: KF: SF, d'où il suit que GI est égal à KF, puisque AI est égal à SF. Maintenant GI<sup>2</sup>=CG×GA+AI<sup>2</sup>; donc  $CG \times GA + AI^{\circ} = CF \times BF + BK^{\circ}$ , parce

qu'on a montré plus haut que ces derniers rectangles étaient égaux à KF<sup>a</sup>: donc, ôtant ce qu'ils ont de commun, savoir, AI<sup>a</sup> et BK<sup>a</sup>, égaux par la construction, il restera CG×GA = CF×BF; d'où l'on tire la proportion CG:CF:: BF:GA. Or CG:CF:: DB ou AC:BF; donc AC:BF:: BF:GA; mais AC:BF:: GA:AD; par conséquent, ces quatre lignes sont en proportion continue.

Cette démonstration fait voir la raison du procédé d'Apollonius, d'Héron et de Philon; ils avaient réduit le problème à faire en sorte que CG×GA fût égal à CF × BF: or, en décrivant un cercle ADBC, le premier de ces rectangles est égal à GE × GD, et le second à FD × FE; il fallait donc que ces derniers fussent égaux, ce qui arrive quand GD et EF sont égales, et ce que demandaient en effet Philon et Héron d'Alexandrie. L'autre construction, attribuée à Apollonius, suit assez visiblement de celle-ci, pour me dispenser d'une explication.

La solution de *Nicomède* a l'avantage de réduire précisément à la même difficulté l'invention des deux moyennes proportionnelles et la trisection de l'angle; il est fort vraisemblable que ce fut l'objet qu'il se proposa, ou

le hasard le servit bien heureusement. Quoi qu'il en soit, comme l'on a montré depuis que toutes les équations des troisième et quatrième degrés se réduisent à ces deux problèmes, on voit déjà que la conchoïde peut servir à les construire avec la plus grande facilité. Viète en avait fait la remarque (Opera, p. 240); mais personne n'en a tiré meilleur parti que Newton. Cet illustre géomètre a donné pour chaque forme d'équation du troisième degré, la position du pôle, et la grandeur de l'angle et de la ligne à y insérer. D'un avis différent de Descartes, dont il discute les motifs de préférence pour les sections coniques, il établit que la conchoïde est la courbe la plus commode pour construire les équations solides. Les raisons que Newton en apporte dans son Arithmétique universelle (Append. sur la construction linéaire des équations), méritent d'être considérées.

## XI.

Il ne reste presque plus à parler que de la solution de *Dioclès* (a); celle-ci est encore une des

<sup>(</sup>a) Dioclès est un géomètre dont l'âge n'est point connu. Je conjecture néanmoins qu'il vivait plus tard que Pappus, qui est du quatrième siècle; et je me

plus remarquables. A l'imitation de Nicomède, ce géomètre imagina une courbe particulière, savoir, celle que nous appelons aujourd'hui la cissoïde, nom qui, pour le remarquer en passant, paraît avoir été commun à une classe entière de courbes chez les géomètres anciens.

Pappus, que je crois antérieur à Dioclès, avait réduit le problème des deux moyennes proportionnelles à la construction suivante. Ayant disposé à angle droit les lignes données DC, CL, (fig. 31), il décrivait du point C comme centre le demi-cercle ABD; après quoi il s'agissait de trouver sur le prolongement de DL, un point G, tel que, menant la ligne AGH, les segmens GO, OH fussent égaux; la ligne CO était la première des moyennes cherchées : en voici la démonstration, qui nous donnera en même temps la propriété principale de la cissoïde.

Les lignes GO, OH étant égales, il est évident que CF, CK le scront aussi, et par consé-

fonde sur le silence de cet écrivain, qui ne dit rien de sa solution donnée par le premier, quoiqu'il emploie le même principe. Eutocius, qui vivait vers l'an 540, cite Dioclès et son livre De pyriis, des machines à feu; ce qui donne lieu de croire qu'il était ingénieur.

quent KH et FE; or AK: KH ou FE:: AF: FG; et d'un autre côté, à cause des triangles semblables HKD, AKH, AGF, on a KH: KD, ou EF: AF: FG. Donc FE, AF, FG sont en proportion continue; par conséquent les quatre lignes AK ou DF, FE, AF, FG sont continuement proportionnelles, et FE est la première des deux moyennes entre AK ou DF et FG; mais comme c'est entre CD, CL qu'on cherche les moyennes proportionnelles, et que ces deux lignes sont en même raison que DF, FG, il s'ensuit qu'ayant trouvé la première des moyennes entre ces dernières, il n'y aura plus qu'une simple proportion à faire pour déterminer la moyenne qui convient à CD, savoir, comme DF à FE, ou AK à KH, ainsi CD ou AC à CO: par conséquent CO est la première des movennes cherchées.

On voit donc que dans toutes les différentes positions de la ligne DLG ou de la ligne AGH, le point G, qui résout le problème, est tellement situé, que GO=OH. De là Dioclès prit occasion de décrire la courbe où se trouvent tous ces points, au lieu de les chercher par tâtonnement. Alors la première propriété de cette courbe est, qu'ayant tiré une ordonnée quelconque FG, les lignes DF, FE, AF, FG sont

en proportion continue. Il est aisé d'en faire l'application au problème des deux moyennes proportionnelles; car ayant mis les extrêmes à angles droits comme ci-dessus, décrit le cercle ABD, et la cissoïde AgGB, la ligne DL prolongée la rencontre en G, d'où tirant AGH, qui coupe CB en O, la ligne CO est la première des moyennes cherchées. La construction de Sporus diffère si peu de celles de Pappus et de Dioclès, qu'on a lieu de s'étonner qu'Eutocius ait pris la peine de la développer au long; elle ne méritait pas ce détail.

Je ne dois pas omettre une remarque qui relève beaucoup la solution de Dioclès; c'est qu'on peut décrire sa cissoïde par un mouvement continu. Newton en a donné le moyen, et il ne faut pour cela qu'une simple équerre. Ayant pris pour pôle le point P tel que PC=AD, qu'on ait une équerre dont le petit côté soit égal à AD, et l'autre indéfini; si on la fait mouvoir de manière que ce dernier côté étant appliqué au point P, l'extrémité du petit côté R coule le long de l'axe ou règle CR, le point s qui le partage en deux églement, décrira la cissoïde. (Arithmét. univers., Appendice sur la construct. linéaire des équations.)

#### XII.

Le problème de la trisection de l'angle est de la même nature que le précédent; son affinité avec lui m'engage à exposer d'abord les solutions qu'il reçut dans l'antiquité; je viendrai ensuite aux recherches que l'un et l'autre ont occasionées parmi les modernes.

Les premiers moyens qui se présentent pour parvenir à la trisection de l'angle sont les suivans; et ils sont si naturels, qu'il est à présumer qu'ils ne furent pas long-temps ignorés des anciens. Si BAC (fig. 32) est l'angle proposé, après avoir abaissé la perpendiculaire BC, formé le parallélogramme CG et prolongé CA indéfiniment, il s'agit de tirer la ligne BDE de telle manière que la partie DE soit égale à deux fois la diagonale AB; alors l'angle DEA est le tiers de BAC. Pour le voir, il suffit de prendre le milieu O de la ligne DE et de tirer AO; le triangle AOE est isocèle ainsi que BAO; par conséquent l'angle OEA est la moitié de l'angle ABD, et la somme de ces deux derniers étant égale à BAC, celui-ci est triple de DEA. Il était encore aisé de remarquer que, si d'un point C du demi-cercle ACD (fig. 33), on tire CDE, de sorte que la partie DE, interceptée entre la circonférence et le diamètre prolongé, soit égale au rayon, on aura encore l'angle DEF égal au tiers de ABC.

On s'obstina sans doute long-temps à chercher la solution de l'un et de l'autre de ces problèmes par la Géométrie élémentaire, avant que de s'apercevoir qu'ils étaient d'une difficulté supérieure aux moyens que fournit cette Géométrie. Après un grand nombre de tentatives infructueuses, ou qui n'avaient produit que des paralogismes, on se tourna enfin du côté des sections coniques et de diverses autres courbes. Pappus nous rapporte la manière ingénieuse dont quelques géomètres employèrent l'hyperbole pour résoudre le premier de ces problèmes auxquels on avait réduit celui de la trisection (a). Je vais l'exposer, au moyen de l'analyse qui servit à la trouver.

Que DE (fig. 32) soit la ligne cherchée, et que l'on achève le parallélogramme GDEF; on voit d'abord que EC: CB:: BG: GD ou EF; conséquemment EC × EF = AC × AG; d'où il suit que le point F est dans une hyperbole entre les asymptotes CE, CH, et passant par le point G; mais DE est donnée de grandeur, par con-

<sup>(</sup>a) Collect. mathem., 1.4, prop. 31, 32.

séquent aussi son égale GF; ce qui fait voir que le point F est aussi dans la circonférence d'un cercle dont G est le centre et GF le rayon: il est donc dans l'intersection commune de l'hyperbole et du cercle, ce qui le rend aisé à déterminer, puisqu'il n'y a qu'à décrire une hyperbole par le point G, entre les asymptotes CE, CH, et, du point G comme centre, avec un rayon GF égal à 2AB, décrire un cercle; le point où ces deux courbes se couperont sera tel, qu'abaissant l'ordonnée FE, on aura le point E qu'on cherche et la position de la ligne DE.

On peut exécuter la même chose par le moyen de la conchoïde; car il est évident que celle qu'on décrira en prenant pour pôle le point B, avec les ordonnées convergentes à ce pôle, et de la longueur qu'on demande, coupera la ligne CE au point cherché; ainsi cette courbe sert également à résoudre le problème de la trisection et celui des deux moyennes proportionnelles.

A l'égard de la seconde construction que représente la figure 33, on y satisfera aussi aisément en employant une conchoïde, non pas à la vérité celle dont on vient de parler, que les anciens nommaient la première; mais la seconde, qui se décrit au-dessous de l'axe, au lieu que l'autre est décrite au-dessus. Il est à propos de remarquer ici qu'on ne doit point regarder ces deux conchoïdes comme des courbes différentes; elles sont les deux branches de la même courbe : c'est ainsi que les hyperboles opposées forment ensemble l'hyperbole entière, avec cette différence, que ces dernières s'éloignent de plus en plus de leur axe commun, au lieu que les branches de la conchoïde s'en approchent de plus en plus.

#### XIII.

Les anciens donnèrent une autre solution du problème de la trisection de l'angle, où ils employèrent l'hyperbole d'une manière différente de celle qu'on a fait connaître un peu plus haut; c'est encore Pappus qui la rapporte (a): elle est si élégante qu'elle mérite qu'on en fasse mention. C'est une suite de cette belle propriété de l'hyperbole décrite entre des asymptotes faisant un angle de 120°, savoir : que prenant sur son axe une abscisse BA (fig. 54), égale à la moitié de l'axe transverse DB, et tirant de ce point A et de l'autre extrémité D

<sup>(4)</sup> Collect. mathém., 1. 4, prop. 34.

de l'axe, deux lignes à un point quelconque E, l'angle EAD est toujours double de EDA; par conséquent, si l'on décrit sur la ligne DA un arc quelconque de cercle, la partie AE en sera le tiers. Il est aisé de faire l'application de ceci à partager en trois également un angle ou un arc quelconque; il n'y aura qu'à décrire, sur la ligne DA, l'arc DEA qui mesure l'angle donné DCA; alors ECA en sera le tiers.

Il y a ici une particularité digne d'être observée, c'est que non-seulement la même hyperbole retranche l'arc AS, égal au tiers de l'arc ASD qui reste quand on a ôté de la circonférence entière l'arc AED, mais que l'hyperbole opposée coupe le même arc dans un point e tel, que l'arc ASe est le tiers de la circonférence entière augmentée du petit arc AED. Les anciens ne paraissent pas avoir fait cette dernière remarque; elle aurait pu les étonner. A l'égard des modernes, ils n'y trouveront aucun sujet de surprise; ils savent que le problème conduit nécessairement à une construction qui doit donner trois valeurs différentes à la corde cherchée.

## XIV.

Plusieurs courbes que les anciens considérè-

rent, semblent avoir été imaginées dans la vue de servir à ce problème, du moins envisagé d'une manière plus générale : telles sont la quadratrice et la spirale, dont la première n'a pas une date moins reculée que le temps de Platon. En effet, Dinostrate, son inventeur. était un des géomètres de l'école platonicienne. On sait que cette courbe est formée par l'intersection continuelle F (fig. 34\*) d'un rayon CE qui se meut d'un mouvement angulaire, et qui parcourt le quart de cercle AEB, tandis qu'une ligne GF, toujours parallèle à elle-même, partant d'un même terme, se meut de manière qu'on ait AG: AC :: AE : AB; ainsi le mouvement angulaire de ce rayon est toujours mesuré par une ligne droite, ce qui fait qu'il est toujours facile de le diviser, non-seulement en parties égales, mais encore suivant un rapport quelconque donné, fût-il irrationnel : il ne faudra pour cet effet que diviser la droite AC de la même manière, ensuite tirer les rayons par les points de la quadratrice qui répondent aux points de division sur cet axe AC. La spirale ordinaire a évidemment la même propriété; c'est aussi une suite de sa génération. Toutes les courbes enfin qui sont décrites par une combinaison de mouvemens rectilignes et circulaires, courbes dont la Géométrie moderne présente un grand nombre, jouissent du même avantage; mais il est à remarquer que ces courbes ne résolvent le problème que par une espèce de pétition de principe: il faut les supposer entièrement décrites; et pour les décrire en entier, il faudrait avoir ou la quadrature indéfinie du cercle, ou la solution du problème général de diviser un angle en raison quelconque; par conséquent, les solutions qu'elles donnent ne sont que des spéculations, dont la pratique ne peut tirer tout au plus que des moyens d'approcher de la vérité.

#### XV.

Les deux problèmes dont on vient de tracer l'histoire chez les anciens n'ont pas moins occupé les modernes. Plusieurs de ces derniers se sont en effet exercés à en trouver de nouvelles solutions, dans le goût de celles qu'on vient de voir, c'est-à-dire dont les unes consistent dans quelque mécanisme commode et facile, les autres dans l'emploi de quelque courbe particulière. Viète en a proposé quelques-unes de la première espèce (a), et après lui

<sup>(6)</sup> Suppl. Geom. Variorum de rebus math. respons., 1, 8, c. 5, Opera, p. 240

Huygens en a donné un assez grand nombre dans un ouvrage qu'il publia, fort jeune (en 1654) (a). Viviani a construit ces problèmes de diverses manières élégantes et nouvelles, dans plusieurs ouvrages (b). Le P. Griemberger a imaginé quelques courbes particulières pour servir à la résolution du problème des deux moyennes proportionnelles (e), en quoi il a été imité par Renaldini (d) et Barrow (e). Comme la plupart de ces inventions, quoique belles et ingénieuses dans la théorie, n'ont pas une utilité bien marquée, ou me conduiraient trop loin si j'entreprenais de les expliquer, je me contenterai de les avoir citées, afin de passer à ce que mon sujet me présente de plus intéressant.

Le P. Ceva a proposé un compas de trisection<sup>(f)</sup>, qui est fondé sur ceci. Soit l'angle BAD (fig. 35), et que les côtés AB, AD, BC, DC, de

<sup>(</sup>a) Illustrium quorumd. problem. constructiones, Opera varia, p. 388.

<sup>(</sup>b) Divin. in Aristæum, Solutio, probl. D. Comiers.

<sup>(</sup>c) Templi Salom. descriptio Thomæ Villalpandi.

<sup>(</sup>d) De resol. et comp. Mathem., t. III.

<sup>(</sup>e) Lectiones Geom., p. 131.

<sup>(</sup>f) Act. Erud., ann. 1695, p. 290.

même que CF, CE, soient tous égaux entre eux, l'angle FCE sera triple de BAD, et si l'on continuait cette progression de lignes égales, on aurait des angles quintuples, sextuples du premier: ainsi la construction de ce compas consiste en deux longues branches FA, AE mobiles, auxquelles sont attachés, par des charnières, les petits côtés BC, DC, assemblés aussi au point C, par une charnière commune aux côtés CE, CF, dont les extrémités E et F peuvent glisser en même temps sur les règles AB et AD. Dans le même recueil, on a revendiqué pour *Tchirnausen*, un instrument semblable au précédent.

## XVI.

Quoique les anciens paraissent avoir résolu ces deux problèmes autant qu'ils peuvent l'être, puisque, ne pouvant les construire que par des courbes d'un genre supérieur au cercle, ils y ont employé les sections coniques, la conchoïde, etc., de diverses manières très ingénieuses, cependant on peut dire que ce n'est qu'à l'Analyse moderne qu'est due leur solution complète. Ce sont en effet seulement les lumières qu'elle nous fournit, qui nous mettent en état de faire voir qu'ils sont d'une

nature à ne pouvoir être généralement résolus par la Géométrie élémentaire, ce qui était un point nécessaire à démontrer avant de cesser ses efforts pour y parvenir par cette voie; mais l'analyse moderne lève tout doute à cet égard. D'ailleurs, ce que les anciens ont donné sur ce sujet, comparé aux inventions des géomètres du dernier siècle, n'est qu'un faible jour à côté d'une grande lumière. Nous sommes aujour-d'hui en possession d'une méthode par laquelle on peut trouver d'une infinité de manières la solution de ces problèmes, et de tous les autres de même espèce.

Avant que d'aller plus loin, il est essentiel de démontrer ce que nous avons annoncé dans tant d'endroits, je veux dire l'impossibilité de construire généralement ces problèmes, sans employer de courbe plus composée que le cercle. Je vais donc tâcher de le faire avec toute la clarté dont un pareil sujet est susceptible, afin que personne ne soit plus tenté d'en rechercher la solution par des voies qui ne sauraient y conduire.

Cette impossibilité est fondée sur la théorie des équations et la nature des courbes géométriques; ainsi je suis obligé d'en rappeler quelques points en faveur de ceux à qui elles ne seraient pas assez présentes. Le premier est que, dans toute équation, la quantité inconnue doit être représentée par autant de valeurs différentes qu'il y a d'unités dans l'exposant de sa plus haute puissance : à la vérité, il peut arriver que quelques-unes de ces valeurs soient imaginaires; mais on examinera ce cas, et on fera voir qu'il ne nuit point aux conséquences qu'on tire dans les autres.

Le second principe est qu'une équation nese peut construire géométriquement, c'est-àdire par un procédé certain et qui n'est sujet à aucun tâtonnement, qu'à l'aide de deux lignes qui se puissent couper en autant de points que le degré de l'équation comprend d'unités; en voici la raison. Construire une équation, c'est assigner par une opération générale la valeur de l'inconnue qu'elle renferme; conséquemment lorsque cette inconnue aura plusieurs valeurs, il faudra une construction capable de les exprimer toutes également; car cette construction ne se rapporte pas plutôt à l'une qu'à l'autre, puisque les données sont les mêmes à leur égard, et que ce sont les données seules qui peuvent modifier la construction. Il faut donc que les lignes dont l'intersection doit résoudre le problème, puissent s'entrecouper en

autant de points qu'il admet de solutions différentes.

Ce qu'on vient de dire est d'une évidence suffisante, lorsque l'équation proposée a toutes ses racines réelles; mais peut-être ne trouvera-t-on pas la chose aussi claire dans le cas où l'équation aura des racines imaginaires. Comme il y a alors quelques valeurs de moins à déterminer, il semblera qu'il n'est pas nécessaire d'employer des courbes capables de se couper en autant de points que s'il n'y avait aucune racine impossible.

Ce doute n'est pas destitué de fondement; il se dissipera néanmoins quand on connaîtra quelle est la nature et l'emploi des valeurs imaginaires dans les équations: ces valeurs ne deviennent telles, que parce que certaines données du problème, croissant ou diminuant selon les circonstances, de réelles et inégales qu'elles étaient d'abord, sont devenues égales, deux points d'intersections se confondant ensemble, et formant un point de contact; et qu'enfin ce point de contact disparaît lui-même, l'une des courbes ne touchant ni ne coupant plus l'autre dans cet endroit, de sorte qu'il n'y a plus d'ordonnée. Cela montre que ces racines imaginaires sont tout autre chose qu'un merum

nihil, et qu'elles ont une sorte d'existence, en ce qu'elles désignent des intersections que des limitations particulières ont rendues impossibles: toutes les fois donc qu'il y en aura de cette espèce dans une équation, il n'en faudra pas moins des courbes qui puissent s'entrecouper en autant de points que si toutes les racines étaient réelles, afin que toutes les intersections qui auront lieu exprimant ces dernières, celles qui viennent à manquer désignent les imaginaires.

Après l'exposition de ces principes, il est aisé de montrer qu'il est impossible de construire généralement les problèmes de la trisection de l'angle et des deux moyennes proportionnelles, par des lignes simples, comme la droite et la circulaire. Il est en effet visible que l'équation qui convient au premier est nécessairement du troisième degré, puisque c'est le cube de la ligne cherchée, qui égale un parallélépipède donné, et cette équation, qui est  $x^3 = a^2b(a \text{ et } b \text{ désignant les deux extrêmes}),$ sera toujours irréductible, à moins que b ne soit un tel multiple de a, que le nombre qui exprime ce multiple soit un cube parfait, parce qu'alors l'extraction de la racine cubique rénssira.

A l'égard du second problème, il est pareillement nécessaire qu'il soit du troisième degré; et nous allons en convaincre par les remarques suivantes. Quand on propose de partager un arc AE (fig. 36) en trois également, c'est la même question que si l'on demandait d'inscrire dans un segment dont AE est la corde, un quadrilatère tel que ABCD, dont les trois côtés AB, BD, DE soient égaux. Or ce problème est de telle nature qu'il est susceptible de trois cas qui conduisent absolument à la même équation; car toutes les données et la manière de les employer sont les mêmes dans chacun de ces cas. En effet, on voit d'abord que la même corde AE répond à deux arcs différens, l'un moindre que la demi-circonférence, et l'autre plus grand; le premier est représenté dans la figure 36, et le second dans la figure 37. Ce n'est pas tout : αε (fig. 38) étant la corde donnée, on peut, en partant du point α, et passant sur le point & pour revenir à ce dernier, trouver trois arcs égaux aec, 668 et das. La somme de ces arcs est évidemment égale à la circonférence entière augmentée de l'arc donné aε; leurs cordes αβ, ββ, δε étant égales, formeront encore avec la corde ae, une sorte de quadrilatère abse ayant trois côtés égaux. En mettant successivement en équation chacun de ces trois cas du problème, on doit aboutir à la même expression. Comme je ne connais aucun livre qui démontre cette vérité, je crois qu'il est à propos de le faire ici avec quelque détail, afin de ne laisser aucun doute à ce sujet. Je pourrais sans doute m'en dispenser, si je n'écrivais que pour les géomètres habiles; mais il est des endroits dans cet ouvrage qui sont particulièrement destinés à l'instruction des plus médiocres.

Dans le premier cas (fig. 36), les triangles ABC, BAF sont semblables, puisque l'angle B est commun, et que l'angle C a pour mesure l'arc AB, tiers de ABE, tandis que l'angle A est appuyé sur les deux tiers du même arc, et a son sommet à la circonférence; ainsi CA: AB: AB: BF. Ayant donc fait le rayon AC = r, AE = b, et AF ou AB = x, nous aurons...  $r: x :: \frac{x^2}{r} = BF$ ; ensuite tirant DL parallèle à BC, on aura CD: DB:: DG ou BF: LG, à cause des triangles semblables CDB, DLG; c'est pourquoi  $r: x :: \frac{x^2}{r} : \frac{x^3}{r^2} = LG$ ; or... AE = AF + LF + EL = AB + DB + EG - LG.

d'où l'on tire  $b=3x-\frac{x^3}{r^2}$ , ce qui donne l'équation  $x^3-3r^2x+r^3b=0$ .

Qu'il s'agisse à présent d'inscrire un pareil quadrilatère dans le grand segment abde (fig. 37); on aura de même les triangles semblables abc, baf, de sorte que  $\frac{x^a}{r}$  sera encore ici la valeur de bf; de plus, en tirant dl parallèle à bf, on aura les triangles cdb, dlg équiangles; ce qui donnera cd:db::dg:lg, ou  $r:x::\frac{x^a}{r}:\frac{x^3}{r^2}$ ; ainsi  $lg=\frac{x^3}{r^2}$ ; enfin, ae=af+fl-el=af+fl-lg+eg, c'est-à-dire  $b=2x-\frac{x^3}{r^2}+x$ , d'où il résultera, comme ci-dessus,

$$x^3 - 3r^2x + r^2b = 0$$
.

Le troisième cas nous fournira la même équation, par une analyse tout-à-fait semblable, pourvu que nous fassions ici attention que la ligne AF (fig. 36) ou af (fig. 37), ayant été nommée x quand elle tombait au-dedans du cercle, on devra la nommer — x lorsqu'il fau-dra la prendre au dehors, vers le côté opposé; or c'est ce qui arrive dans la figure 38, quand on prolonge les droites αε et εx jusqu'à ce qu'elles se rencontrent en φ. Après cette ob-

servation dont la nécessité est évidente pour tous ceux qui sont un peu versés dans l'analyse, on remarquera que les triangles alz, bap sont semblables, comme l'étaient leurs analogues dans les figures précédentes; ainsi...  $r:-x::-x:\frac{x^2}{r}$ , qui est la valeur de  $\mathcal{E}\varphi$ ; et ayant tiré, comme on a fait ci-devant, Ax parallèle à  $6\varphi$ , on aura  $\varphi \lambda = 6\delta = 6\alpha = -x$ ; par conséquent  $\alpha\lambda$  sera -2x: de plus, prolongeant as et de jusqu'à ce qu'elles se rencontrent, on formera les triangles semblables et égaux  $\gamma \in \mathcal{S}$ ,  $\alpha \in \varphi$  qui donneront  $\gamma \in \alpha = \alpha \varphi = -x$ ; enfin à cause des triangles semblables xd6,  $\delta \lambda \gamma$ , on aura  $6x:6\delta:\delta \lambda$  ou  $6\phi:\gamma\lambda$ , c'està-dire,  $r: -x:: \frac{x^3}{r}: -\frac{x^3}{r^4} = \gamma \lambda$ ; mais....  $\alpha \epsilon = \gamma \lambda - \gamma \epsilon - \alpha \lambda$ , ou  $b = -\frac{x^3}{r^2} + 5x$ , d'où nous déduirons, pour la troisième fois,....  $x^3 - 3r^2x + r^2b = 0$ .

Si l'on proposait d'inscrire un semblable quadrilatère dans le petit segment, la réponse serait aisée. Il est visible, du premier coup d'œil, que cela est impossible, à moins que ce quadrilatère ne soit confondu avec AE(fig.36), ou supposé en être infiniment voisin, ce qui donnerait, par la plus simple analyse, x=b; ainsi

ce dernier cas ne conduit point à la même équation que les précédens; et, par cette raison, l'équation qui convient au problème de la trisection de l'angle est du troisième degré et ne le passe pas.

Qu'on se rappelle maintenant les principes qu'on a établis plus haut; il est aisé d'en faire l'application aux problèmes dont nous venons d'examiner la nature. Puisque nous avons démontré qu'ils conduisent nécessairement à des équations du troisième degré, il est évident qu'on ne peut les construire en n'y employant que des courbes capables de donner moins de trois points d'intersection. Ceux qui tâchent de combiner des cercles et des lignes droites pour parvenir à cette solution, perdent infructueusement leur temps et leurs veilles.

On peut donner à cette démonstration un tour qui la rendra encore plus propre à convaincre l'esprit, de l'impossibilité de ce qui est demandé. Supposons que quelque voie particulière eût conduit à construire généralement le problème de la trisection de l'angle par la seule Géométrie élémentaire; comme il est d'ailleurs démontré qu'il dépend d'une équation irréductible où la corde cherchée a trois valeurs inégales, on aurait la construction de

cette équation, et par conséquent la même opération résoudrait de la même manière trois problèmes dont les solutions doivent être différentes. La Géométrie serait donc ici en défaut, ce qui est absurde; une science fondée sur des raisonnemens dont la liaison est évidente et sur des principes certains, ne saurait jamais conduire à l'erreur.

On objectera peut-être qu'il ne laisse pas que d'y avoir des cas où l'on réussit par la Géométrie élémentaire, à diviser un arc en trois parties égales; tels sont ceux où l'on propose le cercle entier ou quelqu'une de ses parties aliquotes pairement paires. Cette observation, quoique vraie, ne détruit cependant pas ce que nous venons de dire; il y a en effet quelques cas particuliers où la corde b a une telle valeur que l'équation peut être abaissée en la divisant par une de ses racines; mais cette équation considérée généralement n'en est pas moins irréductible. C'est ainsi que la racine de la formule a<sup>2</sup>—x<sup>2</sup> ne peut être exprimée en termes finis, quoiqu'il soit possible quelquefois d'en extraire la racine exactement, lorsque a et x ont des valeurs tellement combinées qu'elle représente un quarré parfait.

#### XVII.

Descartes a donné le premier des règles générales pour construire les équations solides par une combinaison du cercle et des sections coniques (a), et il les a appliquées à la résolution des problèmes des deux moyennes proportionnelles et de la trisection de l'angle : la manière dont il procède est très simple et mérite d'avoir place ici. Dans le cas des moyennes proportionnelles, les extrêmes étant a et b, il décrit une parabole ayant a pour paramètre, et prend sur l'axe une abscisse AC (fig. 30) égale à 1/a, après quoi il élève une perpendiculaire CD égale à 1/2 b; le cercle décrit du point D comme centre, et passant par le sommet de la parabole, la coupe dans un autre point F, dont l'ordonnée EF est la première des moyennes cherchées, et l'abscisse AE qui lui répond est la seconde.

S'il s'agit de diviser un arc en trois également, que r soit le rayon, b la corde de l'arc proposé, Descartes trace une parabole ayant r pour paramètre; puis prenant sur l'axe une abscisse Ac égale à 2r, il élève la perpen-

<sup>(</sup>a) Geom., lib. 3.

diculaire cd égale à  $\frac{1}{2}b$ ; le cercle décrit du point d comme centre, et passant par le sommet de la parabole, la coupe en trois autres points G, g,  $\gamma$ , dont les trois ordonnées sont les trois valeurs de la corde cherchée, savoir: GK la plus petite, la corde du tiers du petit arc; gk la moyenne, celle de ce qui reste du cercle entier; et enfin  $\gamma x$  la plus grande, qui égale les deux autres prises ensemble, est celle du tiers de la circonférence, augmentée du petit arc.

Les géomètres qui ont succédé à Descartes, marchant sur ses traces, ont beaucoup ajouté a ses inventions. Sluse est un des principaux : on lui doit d'avoir fait connaître le véritable principe de la construction des équations par les lieux géométriques, et d'avoir enseigné à les varier de plusieurs manières, en employant telle courbe qu'on voudra, combinée avec telle autre. C'est là l'objet du savant ouvrage qu'il publia en 1654, où il résout le problème de la duplication du cube d'une infinité de façons (a): cet ouvrage était écrit suivant le style des anciens géomètres; et, à leur imitation,

<sup>(</sup>a) Mesolabum, seu duæ mediæ proportionales inter extremas datas per circulum et per infinitas hyperbolas vel ellipses et per quam libet exhibitæ. Leodii, 1654.

son auteur cachait la méthode qui l'avait conduit aux découvertes qu'il y exposait; il la dévoila seulement en 1668, suivant la promesse qu'il en avait donnée dans la préface du traité dont on vient de parler (a). Je me livrerais volontiers à expliquer cette méthode, si je ne craignais d'être trop long; je me contenterai de renvoyer aux auteurs sans nombre qui l'ont expliquée. Wolf surtout l'a exposée avec beaucoup de précision et de netteté dans son cours de Mathématiques (b); il serait à désirer, et pour l'avantage de ceux qui cherchent à s'initier dans ces sciences, et pour la réputation de son auteur, que toutes les parties de ce cours répondissent à celle-là.

### XVIII.

Je ne puis mieux terminer le récit des travaux des géomètres sur les deux célèbres problèmes qui nous ont occupé dans ce chapitre, qu'en exposant quelques-unes des belles solutions que *Newton* en a données (c). J'ai déjà

<sup>(</sup>a) Mesolabum una cum adjunctis Miscel.

<sup>(</sup>b) Elem. Matheseos, t. I, analys., chap.7 et 8.

<sup>(</sup>c) Arith. univers. appendix de constructione equationum.

dit ailleurs qu'il avait fait voir, contre le sentiment de Descartes, que ce n'était pas le degré de composition des équations des courbes, mais uniquement le degré de facilité à les décrire, qui devait déterminer à faire usage des unes plutôt que des autres. Suivant ce principe, Newton emploie la conchoïde à trouver les deux moyennes proportionnelles et la trisection de l'angle, et il le fait avec une élégance fort supérieure à celle des solutions du géomètre ancien, du moins dans le cas du premier de ces problèmes; je vais mettre le lecteur en état d'en juger. Les deux extrêmes données étant a, b, il prend (fig. 40) KA=a, et après l'avoir partagée en deux également en C, il décrit du centre K, avec un rayon KC un cercle CX, dans lequel il inscrit CX = b; alors si l'on insère dans l'angle EXY, la ligne EY tendant au point K et égale à ia, les quatre lignes KA, XY, KE, CX seront en proportion continue.

A l'égard de la trisection de l'angle, la corde de l'arc proposé étant CX (fig. 41), et CA le diamètre, il sussit de prolonger indésiniment AX, et d'adapter dans l'angle EXC, la ligne EY=CA, et tendant au centre K; l'arc XV sera le tiers cherché. Cette dernière construc-

tion revient, à la vérité, à celle de Nicomède; mais elle est une suite de la règle générale que Newton a établie plus haut pour la construction de tous les problèmes de cet ordre : la première est également neuve et recommandable par sa simplicité. Newton en donne un grand nombre d'autres dans le même ouvrage, auquel je renvoie. Ce livre, quoique élémentaire, doit être entre les mains de tous les géomètres, comme étant marqué, ainsi que toutes les autres productions de ce grand homme, au coin de son génie, et d'ailleurs contenant des recherches et des questions qui ne sont pas au-dessous des plus habiles en Géométrie.

## XIX.

Il y eut dans l'antiquité, comme à présent, un grand nombre de prétendues solutions de ces deux problèmes, données par la Géométrie élémentaire; *Pappus* nous le dit d'une manière expresse, et le commencement de son troisième livre des *Collections mathématiques* est employé à réfuter une de ces solutions (a). Les autres tentatives de cette espèce ont eu le sort

<sup>(</sup>a) Coll. mathem. præf., liv. 3.

qu'elles méritaient, et ne nous sont pas parvenues. Depuis le renouvellement des sciences parmi nous, les fausses duplications du cube ou trisections de l'angle sont presque aussi communes que les prétendues quadratures du cercle; et même rien n'est plus ordinaire que de voir ceux qui se vantent d'être en possession du dernier problème, annoncer en même temps les deux autres. Oronce Finée, Joseph Scaliger, Delaleu, Clerget, Liger, etc., en sont des exemples. Je pourrais aisément former un article assez étendu de leurs malheureuses tentatives; mais les mêmes raisons qui m'ont fait terminer le chapitre précédent, malgré l'abondante matière qui se présentait encore pour le grossir, me font mettre fin à celui-ci. S'il est certaines erreurs qui méritent l'attention des philosophes, il n'en est assurément pas ainsi de celles de ces pygmées en Géométrie : elles ne sont dignes que de l'oubli qui les dérobe à la connaissance des géomètres.

# ADDITIONS.

## Addition à la page 38.

Si l'on décrit sur une ligne AB (fig. 42), comme diamètre, une demi-circonférence ACB; que l'on élève, par le centre D, la perpendiculaire DC; que l'on tire ensuite la corde AC, et que, sur cette corde, on décrive la demi-circonférence AEC, l'espace AECFA, appelé lunule, sera équivalent au triangle rectangle ADC.

En effet, les aires des demi-cercles ACB et AEC, étant entre elles comme les quarrés de leurs diamètres AB et AC, seront entre elles comme 1 est à 2, puisque AC est le côté du quarré inscrit dans le cercle dont AB est le diamètre. Il résulte de là que le demi-cercle AEC est égal au quart de cercle ACD, moitié du demi-cercle ACB. Mais si l'on retranche en même temps du demi-cercle AEC et du quart de cercle ACD, le segment AFC, il restera d'une part la lunule AECFA, et de l'autre le triangle rectangle ADC, qui seront par conséquent équivalens.

Ce qui précède est la traduction d'un passage de Simplicius. (Voyez Simplicii philosophi perspicassimi, clarissima commentaria in octo libros Aristotelis de physico-auditu nuper quam emendatissimis exemplaribus, etc. Venetiis, 1566, page 17.) Cet auteur parle d'après l'histoire de la Géométrie écrite par Eudemus,

qui n'est point parvenue jusqu'à nous; et il est le seul qui nous ait transmis la découverte d'Hippocrate de Chio. Le paragraphe V de Montucla est aussi un extrait de Simplicius.

Avec le temps, la proposition précédente a changé de forme. Bornée d'abord, dans la paraphrase de Maurolycus sur Archimède (page 36), dans Tartaglia (Dei numeri et delle misure, t. III, fol. 16), dans Wallis (Opera, t. Ier, p. 133), comme dans Simplicius, à la lunule décrite sur le quart de cercle, on l'a étendue à deux lunules inégales, mais embrassant la demi-circonférence, comme on va le voir. Soit ACB (fig. 43) un triangle rectangle quelconque inscrit dans le demicercle AFGB, et que sur les côtés AC et BC, on ait décrit les demi-cercles AEC, CHB, la somme des lunules AECFA, CHBGC, sera équivalente au triangle ACB; car le demi-cercle AFGB, ayant pour diamètre l'hypoténuse du triangle rectangle, est égal à la somme des demi-cercles AEC, CHB, construits sur les côtés de ce triangle : si donc on retranche de part et d'autre les segmens AFC, CGB, il restera d'un côté les lunules AECFA, CHBGC, et de l'autre le triangle rectangle ACB, qui sera équivalent à leur somme; mais on ne peut pas assigner dans ce triangle l'espace qui répond à chaque lunule en particulier, lorsqu'elles sont inégales.

Cramer, dans le mémoire cité en note à la page 43, présente la proposition primitive sous une forme assez remarquable. Ayant décrit le cerle entier ACBE (fig. 44), il construit le quarré inscrit dans ce cercle, et décrit sur chacun de ses côtés comme diamètre, un

demi-cercle. Il forme ainsi quatre lunules F, G, H, I, équivalentes aux quatre triangles dans lesquels le quarré inscrit est partagé par ses diagonales AB et CE; les quatre lunules prises ensemble sont donc équivalentes à ce quarré. (Mém. de l'Acad. de Berlin, 1748, p. 485.)

C'est dans le même lieu de son ouvrage que Simplicius parle des quadratures absolues proposées par Hippocrate de Chio et par Antiphon. Il regarde celle-ci comme fausse; mais il pourrait l'avoir mal comprise, ainsi que l'a remarqué Montucla (p. 44). Quant à Hippocrate, il a été jugé irrévocablement, savoir, par Aristote. Ethic. ad Eudemum, lib. 7, c. 14; De sophist. elench., lib. 1, c. 10; Archimed. Opera, de sphæra et cylindro, lib. 2.

En raisonnant sur la difficulté de la quadrature du cercle, Simplicius rapporte des considérations assez singulières, d'après lesquelles son précepteur Ammonius prétendait prouver l'impossibilité de comparer le cercle avec une ligne droite. Ces considérations sont peut-être la source de l'opinion singulière que Montucla attribue à Viète (p. 54), et que Descartes partageait (p. 27, en note). Voici le passage:

Cùm hæ magnitudines, recta et circumferentia, sint genere dissimiles, et nil mirum ait (Ammonius), si non inveniatur rectilinea figura circulo æqualis: si quidem etiam in ipsis angulis hoc etiam invenimus. Nam neque angulo semi circuli, neque ei, qui reliquus est ad rectum, qui instar cornu est, angulus rectilineus æqualis invenietur; idcirco, inquit, forsitan hoc theorema à tam inclytis viris quæsitum hactenus inveniri

non potuit, neque ab ipso Archimede. (Simplicius, p. 19.)

Suivent encore d'autres raisons fort singulières; mais, pour nous en tenir au passage rapporté ci-dessus, on voit qu'Ammonius prenait pour une objection très forte, l'impossibilité de trouver aucun rapport entre l'angle de contingence et l'angle rectiligne; car ce qu'il appelle l'angle du demi-cercle, est l'angle mixtiligne représenté par BAC (fig. 45), tandis que DAC, le reste de l'angle droit DAB, après qu'on en a retranché BAC, est l'angle en forme de corne. Ce dernier est précisément l'angle de contingence, sur lequel on a élevé une longue dispute qui ne consistait que dans les mots. Tous les géomètres s'accordent à reconnaître que, puisqu'aucune ligne droite ne saurait passer entre le cercle et sa tangente dans le voisinage du point de contact, on doit dire que l'angle de contingence est moindre que tout angle rectiligne, si l'on n'entend par le mot angle que l'inclinaison de la courbe par rapport à sa tangente, dans le même lieu: mais il n'en est plus ainsi dès qu'on s'écarte de plus en plus du point de contact. Cependant cette circonstance ne paraît contenir en elle-même aucune incompatibilité avec l'évaluation rigoureuse des arcs de courbes, puisqu'elle n'a pas moins lieu dans les courbes rectifiables que dans toutes les autres. (Voyez Vietæ Opera, p. 386, et Wallis Opera, t. 2, p. 605.)

Nous reviendrons sur ce sujet dans l'Addition à la page 110.

# Addition à la page 58.

Montucla passe immédiatement de l'approximation donnée par Archimède à celle que Métius a trouvée; mais il y a eu, dans l'intervalle, quelques déterminations qu'il peut être convenable de rappeler. Dès qu'on s'est occupé de calculer des tables trigonométriques, on est tombé sur des cordes, des sinus, des tangentes appartenant à de petits arcs auxquels sont sensiblement égales ces lignes, qui peuvent être considérées comme appartenant aussi à des polygones d'un grand nombre de côtés. C'est ainsi que, dans le second siècle de notre ère, l'astronome Ptolémée (Almageste, liv. 1er, ch. 9) entreprit de calculer une table des cordes; il détermina celle de l'arc de  $\frac{3}{4}$  de degré, qu'il trouva égale à

 $\frac{47}{3600} + \frac{8}{216000}$  du rayon, ce qui revient à  $\frac{2828}{216000}$ .

En multipliant ce nombre par 240, qui marque combien de fois l'arc proposé est contenu dans la demicirconférence, on trouvera le rapport de 225 à 707, ce qui revient à celui de 1 à 3,1422, un peu plus exact que celui de 7 à 22 équivalent à 3,1428. La valeur assignée par Ptolémée à la corde de l'arc de 3 de degré, revenant à 0,0130926, n'est pas fort exacte; rigoureusement calculée, elle est de 0,0130898, et en la multipliant par 240, on trouve 3,141552, résultat vrai jusqu'à la 4e décimale. Mais cette détermination n'était pas le but de l'astronome, qui ne poussait ses calculs que jusqu'où l'exigeait l'exactitude des observations. fort imparfaites alors.

L'astronomie indienne nous fournit aussi le rapport de 1250 à 3927, qui revient à 1:3,1416, et ne diffère de 1:3,14159 que d'un 100000° d'unité: il est par conséquent beaucoup plus précis que celui d'Archimède. On le trouve à la page 217 du tome II de la traduction anglaise de l'Ayeen-Akbery, par Gladwin, édition de 1800. Si l'on s'en rapportait aux idées des partisans de la haute antiquité des sciences dans l'Inde, il faudrait le regarder comme bien antérieur, non pas seulement à celui de Ptolémée, mais à celui d'Archimède.

Lorsqu'au renouvellement des sciences, dans le quinzième siècle, on sentit la nécessité de tables trigonométriques très étendues, Rhéticus, astronome allemand, calcula, vers 1474, des tables de sinus et de cosinus de dix en dix secondes, et pour un rayon de 1 00000 00000 00000, ce qui répond à 15 décimales. Si l'on compare le sinus d'un très petit arc à la tangente correspondante, et qu'on se borne aux chiffres qui sont communs aux deux nombres, ces mêmes chiffres appartiennent à l'arc. Si l'on part du sinus de 10" égal à 48481368092, et qu'on le multiplie par 64800, nombre de fois que l'arc de 10" est contenu dans 180°, on trouve 3,14159 26523 61600, qui est exact jusqu'à la 8e décimale. Il ne paraît pas que Rhéticus ait tiré cette conséquence de ses tables; on sait seulement que Purbach supposait le rapport du diamètre à la circonférence égal à celui de 120 à 377, peu différent de 1 à 3,1416 (Delambre, Hist. de l'Astr. du moven age, p. 282). Il faut observer d'ailleurs que les tables de Rhéticus n'ont été publiées qu'en 1613,

d'après les corrections faites dans le seizième siècle par Pitiscus, sous le titre de Thesaurus Mathematicus, sive canon sinuum ad radium 1 00000 00000 00000, et ad dena quæque scrupula secunda quadrantis. Francofurti, 1613.

Suffisant pour la pratique, dans beaucoup de cas, le rapport trouvé par Archimède paraît avoir été très employé par les anciens, qui l'ont appliqué à la mesure des corps ronds. Dans le second volume du Voyage pittoresque de la Grèce, par Choiseul-Gouffier, il est parlé d'une inscription grecque trouvée dans les ruines de Pergame, qui contient les rapports du cube au cylindre et à la sphère inscrits, savoir, les nombres 42, 33, 22. Delambre, consulté par Choiseul-Gouffier, paraît étonné de ces résultats, qui néanmoins se présentent tout de suite, au moyen du rapport 7 à 22, donné par Archimède. En effet, en prenant pour unité le rayon du cercle, les volumes des trois corps proposés sont exprimés respectivement par 8, 2.  $\frac{22}{7}$ ,  $\frac{4}{3}$ .  $\frac{22}{7}$ , ou par

$$2, \frac{11}{7}, \frac{22}{7.3}$$
, ou enfin par 42, 33, 22.

Les surfaces sont : 
$$24$$
,  $4 \cdot \frac{22}{7} + 2 \cdot \frac{22}{7}$ ,  $4 \cdot \frac{22}{7}$ , ou

$$6, \frac{22}{7} + \frac{11}{7}, \frac{22}{7}$$
, encore 42, 33, 22.

Dans la surface du cylindre sont comprises ses deux bases. Cette remarque est attribuée à un nommé Nikon, inconnu jusqu'à la découverte de l'inscription, que M. Ideler a corrigée. (Correspondance astronomique de M. de Zach, t. XIII, p. 375, ann. 1825.)

# Addition à la page 77.

On peut varier beaucoup les constructions du genre de celles qui sont indiquées à l'endroit cité, comme on le voit dans les *Institutiones geometriæ sublimioris* de M. Krafft; mais la construction trouvée par Kochansky, due peut-être à un pur hasard, est remarquable par son exactitude autant que par sa simplicité, et suffit bien à la pratique; cependant, comme elle n'offre qu'une approximation limitée, elle ne satisfait pas autant l'esprit qu'un procédé susceptible, au moins intellectuellement, d'une approximation indéfinie. C'est le caractère qu'offre le suivant, tiré des OEuvres posthumes de Descartes (voyez p. 442 du tome XI de l'édition donnée par M. Cousin).

« Pour quarrer le cercle, dit-il, je ne trouve rien de « meilleur que d'ajouter au quarré donné bf (fig. 46), « le rectangle cg compris entre les lignes ac, cb, « et égal à la quatrième partie du quarré bf; puis le « rectangle dh, compris entre les lignes da, dc, et « égal à la quatrième partie du rectangle précédent; « puis de la même manière le rectangle ei, et ainsi de « suite à l'infini. . . . . . . rectangles qui tous, pris en- « semble, équivaudront au tiers du quarré bf. . . . . . « ac est le diamètre du cercle inscrit dans l'octogone « isopérimètre au quarré bf; ad, le diamètre du cercle « inscrit dans le polygone régulier de seize côtés, iso- « périmètre au même carré bf; ae le diamètre du « cercle inscrit dans le polygone de 32 côtés, et

« ainsi à l'infini. » Cette construction donne une suite infinie d'approximations pour le rayon du cercle dont la circonférence est égale au périmètre du quarré bf.

On voit d'abord que si l'on fait ab = 1, tous les rectangles formeront la progression par quotient (ou géométrique)

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} + \text{etc.} = \frac{1}{4} \left\{ 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \text{etc.} \right\} = \frac{1}{3}.$$

Pour construire le rectangle cg égal au quart du quarré bf, il suffit d'observer que ce rectangle ayant l'un des angles de sa base supérieure sur la diagonale ak, il en résulte que bg = ac = ab + bc, d'où bc = bg - ab, et par conséquent

$$\overline{bg} \times \overline{bc} = bg (bg - ab) = \frac{1}{4}bf = (\frac{1}{2}ab)^2.$$

En effet, si l'on prend sur les côtés de l'angle droit baf, les distances aB et aC égales à  $\frac{1}{a}ab$ , que du point C comme centre avec le rayon Ca, on décrive le cercle DaG, et que l'on tire BG, on aura

$$\overline{BG} \times \overline{BD} = \overline{aB}^2$$
, on  $BG(BG - DG) = (\frac{1}{2}ab)^2$ ;

or DG = ab: donc BG = bg, et sera la hauteur du rectangle cherché, ou la distance ac.

Pour le second rectangle,  $dh = \frac{1}{4}cg = \frac{1}{16}bf = (\frac{1}{4}ab)^2$ , on a ch = ad = ac + cd = bg + cd, d'où  $\overline{dh} = \overline{ch} \times \overline{cd}$  =  $ch(ch - bg) = (\frac{1}{4}ab)^2$ ; la dernière égalité se construira en prenant  $aB' = \frac{1}{4}ab$ ,  $aC' = \frac{1}{2}bg$ , et B'G' sera la hauteur ch.

En général, si z désigne la hauteur d'un rectangle

quelconque de cette opération, z' la hauteur du suivant, et que  $c^2$  soit le côté du quarré équivalent à ce dernier, on aura

$$z'(z'-z)=c^2$$
, ou  $z'=\frac{1}{2}z+\sqrt{\frac{1}{4}z^2+c^2}$ .

Je ne m'arrêterai pas ici à démontrer comment cette expression satisfait à la question proposée, parce qu'elle va se présenter d'une manière très simple, par le procédé qu'a donné M. Schwab pour obtenir le rapport approché de la circonférence au diamètre. (Voy. ses Élémens de Géométrie, p. 104.)

Au lieu de supposer le diamètre connu, et de chercher la circonférence, comme Archimède, ou l'aire, comme Gregory, M. Schwab détermine tant le rayon du cercle circonscrit que celui du cercle inscrit à une suite de polygones réguliers du même périmètre, mais dont le nombre des côtés va toujours en doublant : et il trouve, entre ces rayons, deux relations très remarquables. AB (fig. 47) étant le demi-côté d'un polygone régulier quelconque, O son centre, OA sera le rayon du cercle inscrit, OB celui du cercle circonscrit, dont l'arc BC fait partie. Si l'on tire ensuite CB. puis, du point O, OD perpendiculaire sur CB, enfin DE perpendiculaire sur AC, l'angle ACB et la droite ED étant respectivement les moitiés de l'angle AOB et de la droite AB, ED sera le demi-côté du polygone qui en contiendra le double de celui auquel appartient AB, et qui aura le même périmètre. Cela posé, si l'on désigne par r et r' les rayons AO et CE des cercles inscrits à ces polygones, par R et R' les rayons

OB et CD des cercles circonscrits, 1°. comme

$$CE = \frac{\tau}{2}AC = \frac{1}{2}(AO + OC) = \frac{\tau}{2}(AO + OB)$$
,

on a

$$r' = \frac{r + R}{2}$$
;

2°. le triangle rectangle ODC donnant.......  $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{OC} \times \overrightarrow{CE}, \text{ il s'ensuit que } R' = \sqrt{Rr'}.$ 

En mettant dans l'expression de r' la valeur de  $R = \sqrt{\overline{A0}^2 + \overline{AB}^2} = \sqrt{r^2 + c^2}$ , dans laquelle c représente le demi-côté AB, on obtiendra

$$r' = \frac{1}{2} (r + \sqrt{r^2 + c^2}).$$

Écrivant  $\frac{1}{2}z$  et  $\frac{1}{2}z'$  au lieu de r et de r', on aura

$$z' = \frac{1}{2}z + \sqrt{\frac{1}{4}z^2 + c^2},$$

où z et z' représentent les diamètres, et ce qui s'accorde avec la formule tirée de la construction de Descartes.

M. Schwab applique d'abord ses formules à l'hexagone dont le côté est pris pour unité : dans ce cas, on a en premier lieu

$$r = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{1}{2}\sqrt{3}, R = 1,$$

et avec ces valeurs on obtient très aisément r' et R'.

Parvenu au polygone de 6144 côtés, M. Schwab trouve

$$r = 0.9549296$$
,  $R = 0.9549297$ ;

prenant alors r pour le rayon du cercle qui se confond avec le polygone dont le périmètre =6, l'auteur

obtient

$$\pi = \frac{C}{2r} = \frac{6}{2 \times 0.9549296} = 3.141592.$$

Dans le quarré choisi par Descartes, le côté = 1,  $r = \frac{1}{3}$ ,  $R = \frac{1}{3}\sqrt{2}$ .

Je terminerai cette note par l'exposition du déroulement ingénieux de la circonférence, indiqué dans le tome II des anciens *Mémoires des Savans étrangers*, par Outhier (p. 233).

Ayant tiré deux droites AX, AY (fig. 48), perpendiculaires entre elles, et décrit le demi-cercle AMC, qu'on se propose de rectifier, on prendra, sur AX, les distances

$$AD = 2AC$$
,  $AE = 2AD$ ,  $AF = 2AE$ , etc.;

on élèvera Cc perpendiculaire sur AC, et terminée à la rencontre c de l'arc Ac décrit du point C comme centre, puis on tirera Dc qu'on prolongera jusqu'à la rencontre de l'arc Ad décrit du point D comme centre, et ainsi de suite. Il est d'abord évident que le quadrant Ac est de même longueur que la demi-circonférence AMC; et l'on aperçoit sans peine qu'en doublant toujours le rayon des cercles, et formant des angles C, D, E, F, etc., dont chacun est la moitié de celui qui le précède, on obtient des arcs Ac, Ad, Ae, Af, etc. de même longueur, mais dont la courbure décroît sans cesse, et qui ont pour limite, sur la droite AY, une portion égale à la demi-circonférence AMC.

Les points C, c, d, e, f, etc. sont tous isolés; mais il est évident qu'ils font partie d'une courbe continue formée par les extrémités des arcs de même longueur appartenant aux cercles passant par le point A, et décrits en prenant successivement pour centre tous les points de la ligne AX. On voit facilement que cette courbe est une sorte de spirale qui fait une infinité de révolutions autour du point A; car les rayons étant pris de plus en plus petits, la longueur de l'arc AMC pourra embrasser tel nombre de circonférences qu'on voudra.

# ADDITION à la page 110.

Les raisonnemens que notre auteur ajoute à ce qu'a dit Newton sur l'impossibilité de la quadrature du cercle, ne passent point encore pour une démonstration complète de cette impossibilité. L'inutilité constante des tentatives faites jusqu'ici par les plus habiles géomètres, dont toute la sagacité s'est montrée dans l'invention des moyens qu'ils ont créés pour attaquer la question, et dans le grand nembre de résultats approximatifs qu'ils ont obtenus; cette inutilité, dis-je, établit une très grande probabilité que le problème n'est résoluble que par approximation.

Beaucoup d'autres difficultés du même genre ramènent à une semblable conclusion, et font regarder comme certain que, de même qu'il y a des quantités, dites *irrationnelles*, qui ne peuvent s'exprimer en termes finis, par des nombres, soit entiers, soit fractionnaires, il existe un autre genre de quantités qui ne peuvent s'exprimer par un nombre fini de termes nonseulement rationnels, mais irrationnels. Ces dernières sont appelées transcendantes. La circonférence et l'aire du cercle sont telles par rapport au rayon et au diamètre; mais, ce qu'il faut bien remarquer, les transcendantes se partagent en classes diverses de plus én plus élevées, parce qu'on ne saurait les exprimer les unes par les autres en termes finis. Tels sont les arcs d'ellipse, par exemple, à l'égard des arcs de cercle, parce que la rectification de la première de ces courbes ne peut être ramenée à celle de la seconde. Laplace a dit à quelques personnes qu'il en avait une démonstration rigoureuse; mais on ne l'a point retrouvée dans ses papiers. Avec cette démonstration, on eût été plus avancé par rapport à l'ellipse que pour le cercle.

Ce qu'il y a de positif sur ce dernier est la démonstration par laquelle Lambert (Mémoires de l'Acad. de Berlin, année 1761, p. 265), établit que le rapport de la circonférence au diamètre est un nombre irrationnel. Dans la note IV de ses Élémens de Géométrie, M. Legendre, en abrégeant cette démonstration, a fait voir que le quarré du même rapport est aussi un nombre irrationnel. Peut-être s'exprimerait-on plus exactement, en disant que ce rapport et son quarré ne sauraient être exprimés en termes rationnels; car il reste encore à savoir ce que peuvent être les puissances plus élevées, et s'il en existe aucune qui soit rationnelle.

Si les formes sévères du calcul n'ont pas mené plus loin, il ne faut attacher aucune importance aux considérations vagues par lesquelles Buffon a tenté d'y suppléer. (Essai d'Arithmétique morale, vers la fin.) Ce n'est autre chose que l'abus d'une vaine métaphy-

sique appliquée à la Géométrie. Il en est de même de l'article Quadrature du Cercle dans le Dictionnaire des Mathématiques de l'Encyclopédie méthodique. Toutes ces idées creuses sur l'infini, qu'on veut pour ainsi dire manier, ne mènent jamais à rien de solide. On a déjà vu comment elles ont trompé les anciens, ensuite Viète et Descartes (p. 54, 27).

Je terminerai en rappelant ici la déclaration que l'Académie des Sciences, fatiguée des continuelles importunités des quadrateurs, fit en 1775 (Mémoires de l'Acad., ann. 1775, Histoire, p. 61):

« L'Académie a pris, cette année, la résolution de » ne plus examiner aucune solution des problèmes de » la duplication du cube, de la trisection de l'angle

» ou de la quadrature du cercle, ni aucune machine

» annoncée comme un mouvement perpétuel. »

Cette déclaration est accompagnée de réflexions dans lesquelles Condorcet, alors secrétaire perpétuel de l'Académie, développe avec clarté et précision les motifs qui appuient la résolution qu'elle a prise.

# ADDITION à la page 161.

Montucla ignorant où le géomètre anglais Machin avait publié ses calculs sur le rapport du diamètre à la circonférence (p. 156), n'a pu parler de la méthode suivie par ce géomètre, l'une des plus simples et des plus faciles à mettre en pratique. Elle est encore fondée sur la série qui exprime l'arc par sa tangente; mais on y détermine d'abord l'arc qui répond à une tangente exprimée par une petite fraction

et l'on répète cet arc un nombre de fois suffisant pour que le produit diffère peu de l'arc de 45°. Le choix de la première tangente étant arbitraire, on peut varier les formules; mais ici je ne m'arrêterai qu'à un seul cas, suffisant pour bien faire comprendre et apprécier cette méthode, exposée dans le recueil intitulé Scriptores logarithmici, par M. Maseres (t. III, p. 158), qu'on trouve encore dans le Développement de la partie élémentaire des Mathématiques, par Bertrand de Genève (t. II, p. 432), et dans d'autres ouvrages plus récens.

L'arc dont la tangente  $=\frac{1}{5}$ , étant répété 4 fois, en donne un qui diffère fort peu de celui de 45° dont la tangente =1; car la formule

$$\tan g \ 2a = \frac{2 \tan g \ a}{1 - \tan g \ a^2},$$

lorsqu'on y fait tang  $a = \frac{1}{5}$ , conduit d'abord à tang  $2a = \frac{10}{24} = \frac{5}{12}$ ; et changeant ensuite tang a en tang 2a, la même formule donne tang  $4a = \frac{120}{119}$ , fraction qui ne diffère de l'unité que de  $\frac{1}{119}$ : l'arc 4a surpasse donc de très peu celui de  $45^{\circ}$ .

Pour en découvrir l'excès, on a la formule....

$$tang (A - B) = \frac{tang A - tang B}{1 + tang A tang B},$$

dans laquelle on fera tang  $A = \frac{120}{119}$ , tang B = 1; avec

ces valeurs, on trouvera tang  $(4a - 45^{\circ}) = \frac{1}{239}$ . Il suit de là que

$$4a-45^{\circ} = \frac{1}{239} - \frac{1}{3(239)^3} + \frac{1}{5(239)^5} - \text{etc.};$$

mais tang a étant  $\frac{1}{5}$ , on en déduit

$$a = \frac{1}{5} - \frac{1}{3.5^3} + \frac{1}{5.5^5} - \frac{1}{7.5^7} + \text{etc.},$$

et par conséquent

$$4a = 4\left(\frac{1}{5} - \frac{1}{3.5^3} + \frac{1}{5.5^5} - \frac{1}{7.5^7} + \text{etc.}\right);$$

puis mettant cette expression dans celle de  $4a-45^{\circ}$ , on en tire

$$45^{\circ} = \begin{cases} 4\left(\frac{1}{5} - \frac{1}{3.5^{3}} + \frac{1}{5.5^{5}} - \frac{1}{7.5^{7}} + \text{etc.}\right) \\ -\left(\frac{1}{239} - \frac{1}{3(239)^{3}} + \frac{1}{5(239)^{5}} - \text{etc.}\right). \end{cases}$$

Ces deux séries sont très convergentes, la seconde surtout; et si la première l'est moins, on en est dédommagé par la facilité de son évaluation. En effet, la suite des fractions

$$\frac{1}{5}$$
,  $\frac{1}{5^3}$ ,  $\frac{1}{5^5}$ , etc.,

formant une progression par quotient, dont la raison est  $\frac{1}{25}$ , on passera d'un terme au suivant en divisant

le premier par 100, et multipliant ensuite le quotient par 4.

Vers la fin du siècle dernier, Véga poussa jusqu'à 140 décimales le rapport du diamètre à la circonférence. Le voici, tel qu'on le trouve dans l'édition du *Thesaurus logarithmorum completus* de Vlacq, donnée par Véga, en 1794 (p. 633),

3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679 82148 08651 32823 06647 09384 46095 50582 26136.

Ce nombre contient 13 chiffres décimaux de plus que celui qu'a trouvé de Lagny, et qui est rapporté sur la page 157. Au bas de cette page, j'ai cité, d'après Montucla, une addition de 27 chiffres décimaux qui en portent le nombre à 154; mais il n'y a que les 9 premiers qui soient les mêmes dans ces deux additions: les autres sont donc douteux. La différence tiendraitelle à une erreur de transcription faite par Montucla? C'est ce que j'ignore, n'ayant pu remonter à la première source de l'addition qu'il rapporte. Quant à Véga, il a répété, en 1797, dans ses tables de logarithmes, en 2 vol. in-4°, le résultat ci-dessus; mais, en 1789, il en avait donné un autre, en 144 chiffres, qui diffère de celui-ci à partir de la 127° décimale: il se termine par

4767 21386 11733 138.

(Voy. les Nova acta Acad. petrop., t. IX, p. 41 de l'Histoire.)

Quoi qu'il en soit, si l'on s'en tient aux 126 décimales conformes de chaque côté, l'approximation est encore prodigieuse; et pour en faire mieux juger, nous reviendrons sur ce qu'on lit à la page 7, où l'on ne voit qu'une appréciation un peu vague.

Il suffit de 16 décimales pour obtenir à moins d'un millième de millimètre (moins de 1000 de ligne) la circonférence d'un cercle dont le rayon serait égal à la distance moyenne de la terre au Soleil. En effet, cette distance est de 152688700 kilomètres; en la doublant, on aura le diamètre égal à 305377400 kilomètres, et pour le convertir en millièmes de millimètres, il faut le multiplier par le produit 1000.1000 = 1000000, ce qui ne fera encore qu'un nombre de 15 chiffres. Si donc on multiplie ce nombre par le rapport de la circonférence au diamètre, la 16e décimale n'influera pas sur les unités du produit. Cette approximation est déjà très remarquable, puisque, l'épaisseur d'un cheveu moyen étant environ la 10e partie du millimètre, le millième de ce dernier est à peine le centième de l'épaisseur du cheveu.

Que serait-ce donc si, comme l'auteur, on prenait 35 décimales, c'est-à-dire 19 chiffres de plus que ci-dessus, de sorte que la dernière décimale ne serait que la 10000 00000 00000 00000 partie de celle de l'exemple précédent? Qu'on juge par là de ce que serait l'approximation donnée par 126 décimales. Ceci montre avec la dernière évidence combien il est inutile de prendre la peine de démêler les paralogismes des quadrateurs, quand on a un moyen si simple et si sûr d'apprécier leurs inventions.

Au moment où j'écris ceci, un journal (le Courrier français du samedi, 24 juillet 1830) annonce une nouvelle tentative, donnant le rapport de 700 à 2207, ce qui revient à 3,15..., résultat déjà fautif au second chiffre décimal.

# ADDITION à la page 168.

L'assertion faite par l'auteur, sur cette page, peut aisément se vérifier, en déterminant, par le moyen des séries qui expriment les lignes trigonométriques, celles de la figure 21; mais je me bornerai à donner le calcul numérique du cas où il s'agit de l'arc de 60°, déjà fort grand.

BH = 
$$\frac{\left(3 - \frac{1}{5}v\right)\sqrt{2v - v^2}}{3 - \frac{6}{5}v} = \frac{(15 - v)\sqrt{2v - v^2}}{15 - 6v}$$
.

Si l'on fait  $v = \frac{1}{2}$ , ces formules conduisent à....  $Bh = \frac{3\sqrt{3}}{5} = 1,0392305, BH = \frac{29}{48}\sqrt{3} = 1,0464473.$ Ces deux valeurs ne diffèrent que d'environ 0,007; or, l'arc de  $60^{\circ} = \frac{1}{3}$  de 3,1415926 étant 1,0471975, on voit qu'il excède peu les lignes Bh et BH, et qu'il approche beaucoup plus de la seconde que de la première.

# Addition à la page 223.

Ce morceau de Géométrie est le plus ancien de ceux qui nous ont été transmis avec un nom connu et une date certaine : c'est ce qui rend précieuse pour l'histoire de la science cette partie du commentaire d'Eutocius sur les œuvres d'Archimède. Celui-ci, après avoir trouvé la mesure du volume de la sphère, se propose de déterminer le rayon de celle dont le volume est égal à celui d'un cylindre ou d'un cône donnés (Archimed., De sphæra et cylindro, lib. II, prop. 2), ce qui revient à résoudre une équation du 3e degré à deux termes; car a étant le rayon de la base, soit du cylindre, soit du cône, h leur hauteur, m le rapport de la circonférence au diamètre, et x le rayon de la sphère cherchée, on a pour le cylindre,  $\frac{4}{3}\pi x^3 = \pi a^2 h$ , et pour le cône,  $\frac{4}{3}$ ,  $x^3 = \frac{1}{3}\pi a^2 h$ , équations qui reviennent à  $x^3 = c$ . (Voyez p. 218, note.)

On peut être surpris de lire au commencement du § V, que « la solution de Platon a le défaut de ne » pouvoir être avouée par la Géométrie, » quand on voit plus loin (p. 232), les éloges que notre auteur donne à la solution de Nicomède, laquelle suppose aussi l'usage d'un instrument. Celui-ci peut être plus

commode que le châssis proposé par Platon; mais il n'en est pas moins une machine différente de la règle et du compas, seuls admis dans la solution graphique rigoureuse des problèmes de Géométrie.

Au fond c'est toujours une courbe qu'il faut décrire; et il est aisé de saisir la génération de celle qui répond à l'usage du châssis représenté dans la figure 25\*.

Quand on le place au hasard, en mettant la base FG sur le point E (fig. 25\* et 25), et l'un de ses angles sur BA, en un point quelconque D, puis qu'on fait mouvoir la traverse jusqu'à ce qu'elle passe par le point A, l'angle droit C peut tomber sur une infinité de points différens. Cette opération revient à mener arbitrairement la droite ED (fig. 49), puis à élever d'abord sur celle-ci une perpendiculaire indéfinie DC, sur laquelle on en abaisse ensuite une du point A, et l'on marque le point de rencontre C de ces deux perpendiculaires. En donnant diverses positions à la ligne ED, et répétant la construction que l'on vient d'indiquer, on trouvera autant de points C', C"... qu'on voudra de la courbe décrite par l'angle du châssis, lorsqu'on le fait mouvoir pour arriver dans le prolongement de BE.

Pour obtenir l'équation de cette courbe, on fera AB = a, BE = b, AP = x, PC = y; on aura

PC:AP::BE:BD, ou 
$$y:x::b:BD = \frac{bx}{y}$$
;

et comme le triangle rectangle DCA donne.......  $\overline{AP} \times \overline{PD} = \overline{PC}^{2}$ , et que PD = AB + BD - AP, il vient

$$x\left(a+\frac{bx}{y}-x\right)=y^2$$
, ou  $y^3+x^2y-axy-bx^2=0$ .

Cette équation appartient à la 34° espèce dans l'énumération des lignes du troisième ordre, faite par Newton (*Opuscula*, t. I<sup>er</sup>, p. 258). Elle est représentée dans la figure 50.

La solution du problème de la duplication du cube, répondant au cas où l'angle droit C (fig. 49) tombe sur la ligne BE, c'est-à-dire à l'intersection de cette droite et de la courbe CC'C'', alors x = a, ce qui réduit l'équation précédente à  $y^3 = a^2b$ .

La lettre d'Ératosthènes, citée p. 230, est un monument curieux de la Géométrie ancienne. On y voit l'importance qu'on attachait alors au problème de la duplication du cube, puisque ce géomètre appendit dans un temple l'instrument qu'il avait imaginé, et qu'il le crut digne d'être consacré à la divinité. Sur la colonne qui portait cette offrande, était gravé le résumé de la démonstration du procédé. Enfin, il célébra sa découverte par une épigramme qu'Eutocius nous a conservée et dont Montucla a fait mention à la page 225; mais comme il n'y en a point de version latine dans l'édition d'Archimède par Torelli, j'ai cru devoir rapporter la traduction que M. Reimer a donnée à la page 147 de l'ouvrage que j'ai cité p. 217.

Si cubum brevi tempore duplum, o optime, construere Vis, ita ut omnis figura solida in aliam Bene possit transformari: hoc tibi perficietur, et si stabulum, Aut granarium subterraneum, aut cavæ cisternæ altum spatium Hoc (instrumento) metiri velis, quando medias terminis extremis Concurrentes intra duplices sumseris regulas.

Ne tu Archytæ difficillimis operationibus cylindrorum,
Ne Menæchmæis in cono secandis ternariis
Operam impendas; neque si qua divini Eudoxi
Curva in lineis species describitur.
Hisce autem in tabellis media infinita construas
Commode, inde a parvo fundo exorsus.
Felix Ptolomæe pater, quod filio una pubescens,
Quæcunque et Musis et Regibus cara sunt,
Ipse largitus es! Imposterum autem, ô cœlestis Jupiter,
Et sceptra ex tua accipiat manu!
Et hæc quidem ita perficientur! Dicat autem quis donarium videns:
Cyrenæi hoc est Eratosthenis.

Le prix qu'Ératosthènes mettait à son invention pouvant faire désirer de savoir en quoi elle consiste, nous allons suppléer à l'omission que notre auteur a faite sur ce sujet.

Soient trois planches rectangulaires ABCD (fig. 51), A'B'C'D', A"B"C"D", de même hauteur et glissant entre des rainures parallèles, AB", DC", en sorte que la planche du milieu A'B'C'D' étant fixe, on puisse faire avancer sur celle-ci la première ABCD, tandis qu'on fait passer dessous la troisième A"B"C"D". Par suite du recouvrement de ces planches, la première cache une partie de la diagonale de la seconde, et celle-ci une partie de la diagonale de la troisième. C'est ce que montre la figure 52, dans laquelle les lignes ponctuées A'D', A"D" marquent les bords cachés par le recouvrement, E et E' les intersections des diagonales avec les bords BC et B'C'. Cela posé, si AD représente l'une de grandeurs données, E'C' l'autre, et que les planches aient été disposées de manière que les points E et E' tombent en ligne droite avec les

points A et E", les lignes EC et E'C' seront les moyennes cherchées.

En effet, les triangles semblables DAC, CEC', C'E'C", donnent d'abord

d'où 
$$CC' = \frac{\overline{CD} \times \overline{CE}}{AD}$$
,  $C'C'' = \frac{\overline{CD} \times \overline{C'E'}}{AD}$ ;

mais pour que les points A, E, E', E" soient en ligne droite, il faut que l'on ait

$$\frac{AD - CE}{CD} = \frac{CE - C'E'}{CC'} = \frac{C'E' - C''E''}{C'C''};$$

or, si l'on met pour CC', C'C", leur valeur, la largeur CD de la planche ABCD disparaîtra comme diviseur commun; il viendra

$$AD - CE = \frac{(CE - C'E')AD}{CE},$$

$$AD - CE = \frac{(C'E' - C''E'')AD}{C'E'};$$

faisant évanouir les dénominateurs, et réduisant, on trouvera

$$\overline{CE} = \overline{AD} \times \overline{C'E'}, \ \overline{CE} \times \overline{C'E'} = \overline{AD} \times \overline{C''E''},$$

ce qui donne les proportions

AD: 
$$CE :: CE : C'E'$$
, AD:  $CE :: C'E' : C''E''$ ,

qui reviennent à

Je terminerai en observant qu'il faut ajouter aux

sources indiquées par Montucla, le recueil intitulé Veterum Mathematicorum Opera, dans lequel se trouvent les solutions de Héron d'Alexandrie (p. 143) et de Philon de Byzance (p. 52), et en rappelant que Descartes, dans le second livre de sa Géométrie, et au commencement du troisième, donne un procédé pour obtenir, par une combinaison d'équerres, autant de moyennes proportionnelles qu'on voudra, entre deux grandeurs données.

FIN DES ADDITIONS.

# TABLE ALPHABÉTIQUE

## DES MATIÈRES.

#### A

Anaxagore. Il recherche la quadrature du cercle dans

sa prison, page 34.

Angle du demi-cercle, angle de contingence, p. 268.

Antiphon. Il compare le cercle à un polygone d'un nombre infini de côtés; il est désapprouvé dans l'antiquité, mais à tort, p. 44.

Apollonius. Il enchérit sur l'approximation d'Archimède, p. 52. Sa solution du problème des deux

movennes proportionnelles, p. 230.

Approximations. Ce que c'est, et leur utilité, p. 25, 32. Diverses approximations: celle d'Archimède, p. 45; de Métius, p. 58; de Viète, p. 60; d'Adrianus Romanus, p. 61; de Ludolph, ibid.; de Sharp, Machin, de Lagny, p. 156; de Véga, p. 282.

Archimède. Sa mesure approchée du cercle, p. 45.

Son adresse dans ses calculs, p. 49.

Archytas. Idée de sa solution peu praticable, néanmoins ingénieuse, du problème des deux moyennes, p. 223.

Aristophane. Trait de ce comique sur la Quadrature

du cercle et sur Méton, p. 34.

Arithmétique de l'infini. Son objet; cultivée par Fermat, Descartes, Roberval, Cavalleri; augmentée par Wallis; perfectionnée par Newton, et aboutissant au calcul intégral, p. 113, 127, 132.

Aynscom, disciple de Grégoire de Saint-Vincent, dé-

fend sa quadrature, p. 89.

#### B

Basselin. Sa quadrature embrouillée, p. 211.

Bernoulli (Jean). Idée de sa méthode pour déterminer des limites de plus en plus rapprochées du cercle, p. 194.

Brouncker. Son expression, en fraction continue, de

la grandeur du cercle, p. 122.

Bryson. Son erreur sur la grandeur du cercle, p. 44, 199.

Calcul intégral, p. 111.

Cercle (Quadrature du). Voyez Quadrature.

Circonférence du cercle. Son rapport avec le diamètre, p. 46, 53, 59, 61, 62, 122, 157, 269, 282; ce rapport et son quarré ne sont pas des nombres rationnels, p. 278.

Constructions géométriques pour déterminer par approximation la grandeur de la circonférence, p. 64,

72, 76, 272, 276.

Courbes paraboliques, p. 176. Cuber un solide. Ce que c'est, p. 4.

Cusa (le cardinal de). Fausses quadratures qu'il propose, réfutées par Regiomontanus, p. 57, 203.

#### D

Descartes. Ce qu'il pensait sur la rectification des courbes, p. 27, note, 54, 267; sur Grégoire de Saint-Vincent, p. 87. Ses constructions du problème des deux moyennes et de la trisection de l'angle, p. 259. Sa construction approximative de la rectification du cercle, p. 272, 290.

Dinostrate, géomètre platonicien, inventeur de la quadratrice, l'emploie à la trisection de l'angle,

p. 245.

Dioclès. Sa solution du problème des deux moyennes

proportionnelles, par la cissoïde, p. 236.

Duchesne, quadrateur réfuté par Pierre Métius, lui donne lieu de trouver son fameux rapport, p. 50, 205

Eratosthènes cité p. 225. Idée de sa solution du problème des deux moyennes proportionnelles, p. 229; sa lettre et son épigramme, p. 287; sa solution, p. 288.

Eudoxe résout le même problème par certaines courbes. Jugemens contradictoires que portent de lui

Eutocius et Ératosthènes, p. 228.

Euler. Application qu'il fait des fractions continues à déterminer les limites les plus simples du cercle, p. 124. Manière dont il exprime l'arc de 45° par deux suites convergentes et rationnelles, p. 159. Sa méthode pour la sommation des suites, appliquée à la mesure du cercle, p. 162.

Eutocius, cité p. 40, 217 note, 228, 232, 264.

Fractions continues. Expressions dont on a un exemple, p. 122. Un de leurs usages, p. 125.

### G

Grégoire de Saint-Vincent. Voyez Saint-Vincent.

Gregory (Jacques), géomètre anglais. Son livre De vera circuli et hyperbolæ quadratura. Il y démontre l'impossiblité de la quadrature de ces courbes. Précis de sa démonstration, p. 95. Sa querelle avec Huygens à ce sujet, 101. Ses approximations cominunes au cercle et à l'hyperbole, p. 104. Il donne une suite pour le cercle, p. 138. Il découvre la méthode de Newton. Il trouve le premier la suite de l'arc par la tangente, et fait diverses autres découvertes analytiques. Éloge de ce géomètre, ibid.

#### H

Héron d'Alexandrie. Sa solution du problème des deux moyennes proportionnelles, p. 230, 290.

Hippocrate de Chio. Cherche la quadrature du cercle, et trouve sa lunule absolument quarrable, p. 37. Mauvais raisonnement qu'on lui attribue, et sa justification, p. 38; sa remarque sur le problème des deux moyennes proportionnelles, p. 218.

Hobbes. Prétend avoir trouvé la quadrature du cercle, la duplication du cube, etc. Réfuté par Wallis, il s'en prend à la Géométrie et veut la réformer entièrement. Il entasse mille pitoyables réponses, p. 208.

Huygens. Son livre intitule De circuli magnitudine inventa. Il y perfectionne les inventions de Snellius, p. 70. Approximations géométriques qu'il y donne de la circonférence et des arcs de cercle, p. 71. Autre ouvrage du même auteur, savoir, Theoremata de quadratura hyperboles, ellipsis et circuli. Ce qu'il contient, p. 76. Il réfute Grégoire de Saint-Vincent, p. 88. Sa querelle avec Gregory, p. 101.

I

Inscription grecque. Voyez Nikon. Intégral. Voyez Calcul intégral.

Interpolations (méthode des), inventée par Wallis. Ce que c'est, p. 115. Usage qu'il en fait pour la quadrature du cercle, et ce qu'il en retire, p. 118. Newton la perfectionne, et elle le conduit au calcul intégral, p. 127.

### K

Kochanski (le père). Approximation géométrique fort élégante qu'il donne pour la circonférence du cercle. p. 77, note.

Lagny (de). Trouve la suite de l'arc par la tangente, p. 143. Son rapport de la circonférence au diamètre, exprimé en 128 chiffres, p. 157.

Lambert. Démontre que le rapport de la circonférence du cercle à son diamètre est un nombre irrationnel,

p. 278.

Legendre. Démontre que le quarré du rapport de la circonférence au diamètre est irrationnel, p. 278.

Leibnitz, un des inventeurs de la suite de l'arc par la tangente. Sa justification du plagiat que lui ont re-

proché quelques Anglais à ce sujet, p. 140.

Léotaud (le père), jésuite, attaque la quadrature de Grégoire de Saint-Vincent, en démontre solidement la fausseté contre lui et ses défenseurs, p. 88.

Longitudes. Elles ne dépendent point de la quadrature du cercle; c'est une erreur de le penser,

p. 31.

Longomontanus. Il se persuade avoir trouvé la quadrature du cercle. Rapport qu'il assigne pour celui du diamètre à la circonférence, p. 207.

Ludolph van Ceulen. Ses travaux et son approximation de la circonférence en trente-cinq décimales, p. 62.

Lunule d'Hippocrate de Chio, p. 37. Addition qu'y font divers géomètres modernes, p. 40, note. Démonstration du théorème, p. 265.

### M

Machin. Pousse l'approximation de Ludolph à cent un

chiffres, p. 156.

Mallemant de Messange. Est célèbre par mille impertinens systèmes physiques, et de plus par ses prétentions sur la quadrature du cercle, p. 210.

Mathulon, quadrateur. Puni par la perte d'une somme

de mille écus, pour avoir défié les géomètres de démontrer qu'il s'était trompé, p. 211.

Ménechme, géomètre platonicien. Résout le problème des deux moyennesproportionnelles, par les sections coniques, de deux manières différentes, p. 225. Remarque sur ses solutions, p. 227.

Métius. Rapport approché et commode qu'il donne de la circonférence au diamètre, p. 58. Il réfute Duchesne, p. 205.

Méton. Est mis sur la scène par Aristophane, au sujet de la quadrature du cercle, p. 36.

Moyennes proportionnelles continues (problème des deux). Son histoire, p. 219. Résolu mécaniquement par Platon, p. 221. D'une manière trop intellectuelle et trop peu praticable, par Archytas, p. 224. Savamment par Ménechme, p. 225. Solution d'Ératosthènes, p. 229, 288. Celles de Héron, Philon, Apollonius, p. 230. Nicomède y applique la conchoïde, p. 232. Dioclès, la cissoïde, p. 236. Solution de Pappus et de Sporus, ibid. Indication de diverses solutions modernes, par Viète, Huygens, etc., p. 246. Il est impossible de résoudre ce problème par la Géométrie élémentaire, p. 249. Descartes le résout avec une parabole et un cercle, p. 259, 290. Solution élégante qu'en donne Newton, p. 262.

#### N

Newton. Il travaille d'abord sur les idées de Wallis, et trouve la première suite pour la mesure indéfinie du cercle, p. 127. Il est bientôt en possession d'une foule de découvertes analytiques, et entre autres du calcul intégral, p. 133. Ses diverses suites pour les arcs et les segmens circulaires, p. 135, 144. Sa méthode pour la quadrature des courbes, par le moyen de quelques ordonnées équidistantes, p. 176.

Démontre l'impossibilité de la quadrature indéfinie

du cercle, p. 108.

Nicomède. Sa solution du problème des deux moyennes proportionnelles, par la conchoïde, p. 232. Avantage qu'elle a. Elle est fort approuvée par Newton, qui l'imite dans tous les autres problèmes solides, p. 262.

Nikon. Son inscription contenant les rapports du cube

au cylindre et à la sphère inscrits, p. 271.

#### 0

Oronce Finée, mathématicien de quelque célébrité dans le seizième siècle. Se trompe ridiculement sur la quadrature du cercle et divers autres problèmes fameux, p. 203, 264. Réfuté par Butéon, Nonius, etc., p. 204.

Outhier. Son déroulement approximatif de la cir-

conférence, p. 276.

#### P

Paraboliques. Voyez Courbes paraboliques.

Philon de Byzance. Sa solution du problème des deux moyennes proportionnelles, p. 230, 290.

Philon de Gadare, ancien approximateur, p. 52.

Platon. Il résout mécaniquement le problème de la duplication du cube, p. 221. Courbe que décrit l'instrument dont il se sert, p. 285.

Polygones inscrits et circonscrits au cercle, depuis

80 côtés jusqu'à 5842880, p. 70.

Porta (Jean-Baptiste), medecin napolitain. Travaille sur les lunules circulaires, pour trouver la quadrature du cercle, et se trompe, p. 208.

Proportion harmonique. Ce que c'est, p. 97, note.

### 0

Quadratrice. Sa construction, p. 245. Ses propriétés dépendantes de la quadrature du cercle, p. 27. Leur inutilité pour y parvenir, p. 246.

Quadrature du cercle. Ce que c'est, p. 3, 22. Quadrature absolue, p. 23; approchée, p. 25; définie ou indéfinie, p. 27. Quelle est son utilité, p. 30. Si elle sert aux longitudes, p. 31. Elle est soupçonnée impossible par Wallis, p. 120. Tout le monde convient que l'indéfinie est impossible, p. 108. Demonstration qu'on en donne, ibid. Gregory prétend la quadrature définie impossible, p. 97, et l'on croit que sa démonstration est concluante, p. 103; observations à ce sujet, p. 277.

Quadrature approchée des courbes, p. 176. Quarrer une surface. Ge que c'est, p. 4.

#### R

Rapport de la circonférence au diamètre. Voyez Circonférence.

Rectification des courbes. Ce qu'en pensaient Viète et Descartes, p. 54, 27. Origine de ces idées, p. 267.

Rectifier une courbe. Ce que c'est, p. 4, 26.

Regiomontanus réfute le cardinal de Cusa, p. 57, 202. Reimer (Nicolas-Théodore). Son histoire de la duplication du cube, p. 217. Sa version de l'épigramme d'Ératosthène, p. 287.

Romanus (Adrianus) donne une approximation en seize chiffres, p. 61. Réfute Scaliger, p. 206.

#### S

Sarassa (le père de), défenseur de Grégoire de Saint-Vincent, écrit pour sa quadrature. Sa défense est savante et solide partout ailleurs que sur le point contesté, p. 89.

Scaliger (Joseph). Sa pitoyable quadrature et ses au-

tres prétentions réfutées, p. 205.

Schwab. Sa méthode pour approcher du rapport de la circonférence au diamètre, p. 274.

Séries. Voyez Suite.

Sharp (Thomas). Pousse l'approximation de Ludolph à soixante-treize chiffres, p. 156.

Simplicius cité, p. 38, 265.

Simpson (Thomas). Sa méthode pour la sommation approchée des suites, p. 164. Moyen fort simple qu'il donne pour la quadrature des courbes par les ordonnées équidistantes, p. 190.

Sluse (de). Perfectionne la règle de Descartes, pour la construction des équations solides, p. 260. Résout le problème des deux moyennes proportionnelles,

d'une infinité de manières, ibid.

Snellius (Willebrord). Moyens qu'il imagine pour rapprocher les limites de la circonférence du cercle, et les calculer avec moins de peine, p. 64. Ses autres découvertes et travaux dans ce genre, p. 66.

Spirale. Son inutilité pour parvenir à la quadrature

du cercle, p. 27, 54, 245.

Sporus. Sa solution peu différente de celle de Pappus,

p. 239.

Suite ou Série. Invention des suites par Newton, p. 130. Suites parculières de Gregory, p. 138. Diverses suites pour l'aire, pour l'arc, pour le sinus ou le cosinus, p. 135. Manière de les employer, p. 145, 148, 152. Manière de les sommer par approximation, p. 162.

#### T

Tchirnausen. Son addition au théorème de la lunule

d'Hippocrate, p. 40, note.

Trisection de l'angle. Problème solide et irrésoluble par la Géométrie élémentaire, p. 240, 253. Questions auxquelles on voit d'abord qu'elle se réduit, p. 240. Manières différentes dont les anciens les résolurent, p. 241. Solutions de Descartes, p. 259. Celle de Newton, p. 262.

### V

Véga. Son expression du rapport de la circonférence au diamètre, p. 282.

Viète. Ce qu'il pensait sur la rectification des courbes, p. 54. Il donne une expression en termes infinis pour représenter le cercle. Son approximation en onze chiffres, p. 59. Autres inventions sur la mesure ap-

prochée du cercle. p. 76, note.

Vincent (Grégoire de Saint-), géomètre célèbre. Recherche de bien des manières la quadrature du cercle, et croit enfin l'avoir trouvée, et même de plusieurs façons. Exposition de sa quadrature principale, p. 79. Elle est attaquée par Descartes, Huygens, Roberval, Mersenne, le P. Léotaud. Défendue par Sarassa et Aynscom. Histoire de cette querelle. Il est enfin terrassé par Huygens et le P. Léotaud, p. 87.

#### W

Wallis. Il perfectionne l'Arithmétique des infinis, quarre un grand nombre de courbes, p. 113. Il est arrêté au cercle, et imagine les interpolations. Il donne par ce moyen la valeur du cercle en termes infinis, p. 118. Son sentiment sur l'impossibilité de la quadrature absolue du cercle, p. 120.

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

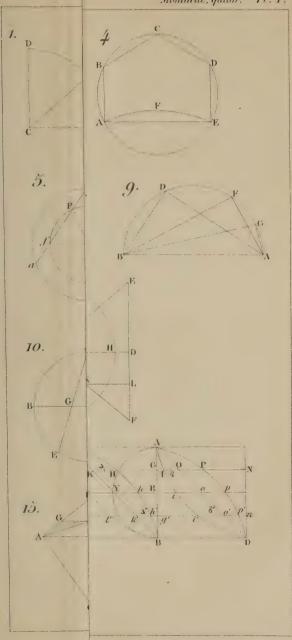





















